

Supplément «Livres-Idées »

QUARANTE-HUTTIÈME ANNÉE - Nº 14514 - 6 F.

Passez la monte

**VENDREDI 27 SEPTEMBRE 1991** 

FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY - DIRECTEUR : JACQUES LESOURNE

Des milliers de mineurs devant le siège du gouvernement

### Les manifestations populaires ébranlent **Transition** le pouvoir roumain chaotique

ALLIÉS d'hier, que le prési-dent lilescu alleit jusqu'à remercler publiquement pour leur « nettovage » de Bucarest en juin 1990, les mineurs de la vallée du Jiu as sont retournés contre la pouvoir roumain, Mareredi 26 septembre, c'est eux cris de « A bas illesco et Romen i » qu'ils ont envañi le BUCAREST capitale avec leur barbarie coude notre correspondant

tion, morts et blessés denière etst.

En Roumanie, plus gravement atteinte que les autres pays de l'ancien bloc socialiste, jusqu'au plus profond du fissu social, le moindre soupressant revêt des allures de violence incontrôlée depuis la chute de Ceausescu, en décembre '1989, Cette nouvelle intervention des mineurs n'aura pas faill' à la règle. Pourtant, le motif originei de leur mouvement de pectestation n'est. mouvement de protestation n'est pas spécifique à la Roumanie : pas specinque à la Holimanie; c'est l'un des symptômes de la transition vere l'économie de marché, un processité vécu avec plus ou moins de difficulté esfon les pays, mais toujours doulou-reusement, par l'ensemble du défunt COMEÇON.

LA Pologne connect des Lifembées de colère peygigantesques usines devenues ingüles : les Hongrois oscillent entra la morosité et le peselmisme noir, avec de temps à eutre, même chez eux, une poussée de flèvre sociale, comme celle de l'automne 1990 qui e vu des chauffeurs de taxi menscer la démocretie. Les divergences sur le rythme des réformes économiques et les dis-parités de coût social qu'elles entrainent ent exacerbé les ten-sions entre Slovaques et Tchè-ques. Dans les Balkans, cela tangus plus viciomment

Pour pouvoir résister à ces turhulances, à la force d'autent moins préviellés que ces transi-tions sont sans précédent, les nouvelles démocraties doivent reposer sur une hese politique et eociale aufficamment solide.
C'est là, justement que le bât blesse en Roumanie : melgré leur écrasante victoire électorale de mai 1990, les difigeents roumains et jeur Franc de salut nedonal (FSN) n'out pes d'assise stable dans la société.

4 \* 2

stable dans la ancieré.

Le fait que des jeunes et la des imbitants de Bucarest se soient joints mercredi aux mineurs cenxilà mignes qui les frappaient avespésient l'année dernière — montre à quel point leur position est fragile. Celle du premier indistre Petris Roman, qui a offert sa démission jeudi metra, l'est tout particulièrement: c'est lui qui personnifie, aux yeux des Roumains, le programme de séformes économiques mis en place au cours du l'amée écodife, et qui est donc tenu pour responsable des difficultés de la vie quotidierne et d'un tenu d'infiation de 200 %, alors que le président lliescu gardait prudepmant seu disgardalt prudemmant sea dis-

Reste à savoir si l'opposition, qui è jusqu'à présent refusé les appels de pied du FSN, est dis-posée sette fols à collaborer considère comme trop proche des anciens communistes.



Plusieurs milliers de mineurs, rejoints par des manifestants nostiles à la politique d'austérité du pouvoir, étaient de nouveau rassemblés, jeudi matin, à Bucarest, devant le siège du gouvernement, protégé par des dizaines de véhicules blindés. Les affrontements de la veille eveient fait au moins quetre morts. Le premier ministre, M. Roman, a présenté sa démission pour permettre la formation d'un gouvernement ouvert à toutes les forces politiques « rasponsables » du pays.

mineurs, armés de gaurdins, de pics, de barres de fer, se trouvaient derrière des barricades, place de l'Université, et criaient : « Nous ne partons pas/s, en promettant une nouvelle journée difficile. Les autode violences qui ont fait quatre morts, dont trois policiers, et des dizaines de blessés, les Bucarestois, rités roumaines, menacées anjourd'hui par la colère des mineurs qui pleurant dans les rues noyées de les avaient «sauvées» il y a un peu plus d'un ao, tenteient de reprendre le contrôle militaire et gaz lacrymogène, ont découvert, jeudi 26 septembre au matin, dans le centre-ville, un specteele de désolation. Taches de sang sur le sot, magasins pillés, vitrines bri-sées, rues jouchées de pierres. Les politique d'un affrontement explosif qui, seloo le président loo lliescu, meoace le « processus

JEAN-BAPTISTE NAUDET

Un entretien avec le ministre du travail

# Chômage: M<sup>me</sup> Aubry dénonce les «faux débats»

Le châmage a diminué de 0,6 % en août, soit 17700 demandeurs d'emploi en moins : cette baisse rompt evec douze mois de hausse. Dans l'entretien qu'elle nous e accordé, Mr. Martine Aubry, ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, refuse le «faux débat» sur les rfaux chômeurs a et leur nombre. Elle ennonce un renforcement des contrôles et développe les grands axes de la politique du gouvernement pour favoriser l'emploi.

«Avec près de dix-huit mille châmeurs de mains à la fin eoût, vous enregistrez la premièra beisse dapule douze mois. Est-ce un renversement de tendance ou un simple repli?

- Le chiffre d'août est meilleur. Mais il est essentiellement dû à une baisse de l'inscription des jeuces, qui, cette année, se sont présentés à l'ANPE plus tôt que d'habitude, enmme nous l'avioos souligné en juin et juillet, mais oous alloos encore avoir des mois difficiles. Certains secteurs réduisent leurs Lire la suite page 5 | effectifs pour des raisons structurelles - je pense à l'électronique, l'automobile, le textile et l'habillement - et d'autres scrivités subissent quant à elles le cootrecoup de la faible croissance.

- La polémique sur les faux chêmeurs réeppereît et M. Michel Charasse en dénombre sept cent mille. Il n'empêche que le chômage n'e Jamais atteint ce niveau...

- Raison de plus pour ne pas baisser les bras et pour ne pas se lancer sur des faux débats.

Propos recueillis per ALAIN LEBAUBE Lire is suite page 32

#### Air France supprime trois mille emplois

La groupe Air France pour-suit se réorgenisetlon. Le marque UTA disparaît. Trois mille emplois supplémen-

#### Les petits actionnaires, une mine abandonnée

Au moment où le gouvernement envisage de nouvelles privetieetions pertielles, l'intérêt des particuliers pour la Bourse s'émousse lente-

#### AFFAIRES

#### Les stratégies agroalimentaires

m Le choix européen ■ Viende : l'impératif de qualité # La réussite discrète des pâtes savoyardes ELe percée Italienna de BSN E Lait : une coopérative tentée par le capita

Sur le vif» et le sommaire comple se trouvent page 42

# **Lendemains d'émeutes à Kinshasa**

Après les pillages du début de la semaine le pire, au Zaïre, est peut-être à venir

de notre envoyée spéciale

blindés de l'armée étaient toujours

postés autour du siège, noirci, du gouvernement ; des milliers de

Accoudés au bastiogage do MS Ngoblia, les bérets verts de la Légion regardent, impassibles, se capprocher la rive d'où surgissent les immenses tours de Kinshasa: Le silence est total. Ereintée par ces quarante-huit heures de liesse destructrice, « Kio-la-Belle » semble s'être endormie. Filant sous le soleil lourd et bas, une pirogue à la coque aussi brune que les remous boueux du fleuve, glisse furtivement le long des quais déserts.

· « Pas mai de gens ont essayé de passer en pirogue. Ils avalent peur. Ils esperaient se réfugier chez nous en douces, explique, sourire aux lèvres, un des offi-

steome Volgdine mentre, saus in de bioraliser, jusqu'on pentre de bioraliser, jusqu'on pentre de bioraliser, jusqu'on pentre de bioralise populisme, le putile de les parties des intelles des constitues van toures, es mines dines les presentation, qui dines de distances de qui anno de distances de qui anno de distances de qui

ciers congolais charges « d'escorfrançais en route vers le Zaire. «On les a refoulés: il y a assez de problèmes chez nous; on ne veut pas se laisser envahir! En commettant leurs pilloges, les Zoirois ont creuse leur propre tombe - ce n'est pas au Congo d'en faire les frais », conclut, plein d'assurance, ce militaire.

De Brazzaville à Kinshasa, la traversée durc vingt minutes à peine. Quand le bateau accoste, mereredi 25 septembre vers 9 beures, une foule de civils une petite centaioe de personnes, essentiellement des Congolais -attendent déjà en file indienne que le MS Ngobila se vide de ses passagers en treillis pour prendre place à bord et retourner à Braz-

zaville. A l'entrée du «Beach» ter» les cent trente légionnaires : (le port des voyageurs), sur un gigantesque panneau en bois, des slogans défraîchis: « Vive lo solidarité africaine, la politique de bon voisinage et la coopération internationale ».

Quelques militaires zaīrois sont là eussi, l'air désœuvré et le regard absent. «Moi, je ne fais pas de politique, je suis un tech-nicien; ma spécialité, c'est les blindes », s'empresse de dire un officier, espérant couper court aux questions de la presse étran-gère. Il n'en offre pas moins, evec une grande urbanité, des places dans se voiture pour emmener le petit groupe de journalistes jusqu'eu centre-ville.

CATHERINE SIMON Lire la suite page 6

# La mort de Klaus Barbie



Lire page 12 l'article de JEAN-MARC THÉOLLEYRE : «Le crime sans reniement»

# Les libraires malades de l'édition

Après la crise du printemps, le livre se porte mieux mais ce n'est qu'un nouveau répit

Les six premiers mois de l'année ont été mauvais pour l'édition française. La crise du Golfe a détourné les lecteurs de la fréquentation des librairies. Pour essayer de rétablir leur trésorerie, éditeurs et libraires ont tiré, selon leurs intérêts immédiats, en seus contraire: les premiers en aug-mentant considérablement leur production en mai et en juin plus de 25 % par rapport aux mêmes mois de 1990, - les seconds en procédant à des dés-tockages massifs. On e pu croire alors que le livre français entrait dans cette grande crise culturelle et industrielle annoucée depuis

Pour le moment, la rentrée de septembre permet de penser que le malade va connaître un nouveau répit. Pour remplir leurs présentoirs vidés avant l'été, les libraires ont passé de nombreuses commandes; les éditeurs parais-

moins nombreux; le public, de son côté, attiré par une brochette de livres de qualité, semble evoir retrouvé le chemin des librairies : on e vendu en une semaine dix mille exemplaires de Qu'est-ce que la philosaphie? de Deleuze et Guattari, un onvrage qui n'est pourtant pas d'abord facile.

Le risque est que cet été indien nc fasse oublier, de nouveau, les graves maladies dont souffrent l'édition et le livre français. Depuis une douzaine d'années, le lectorat a tendance à stagner, voire à reculer, lentement mais inexorablement. Pour limiter cette érosion, il serait nécessaire que les différents acteurs de la «chaîne du livre», auteurs, éditeurs, distributeurs, libreires, travailleot de concert. Pour écrire, publier, acheminer et vendre de meilleurs

C'est exactement le contraire

coup, le temps d'existence des livres. Et les relations entre les éditeurs et les libreires n'ont jameis, malgré quelques exceptions notables, été aussi tendues. M. Patrice Cahart, le médiateur nommé per le ministère de le culture pour essayer de mettre d'accord les parties et de dégager une politique commune, risque de connaître encore bien des nuits

PIERRE LEPAPE Lire notre enquête page 21

#### LIVRES & IDEES

m Dossier: 1492, l'ennée folle. 

Sade dens le vie.

En quête d'Abel. 

Il était
une foi. 

L'ordinaire du réel. ELA drogue du développe-ment. El Ces Catalans qu'on attend. . L'un éteit Bleu et l'eutre Gris.

pages 19 et 30

qui se passe: pour survivre aux difficultés immédiates, on public sent avoir résisté à la tentation de faire de plus en plus de livres pour des lecteurs de moins en trop – et pas toujours du meil-leur, – en raccourcit, du même

L. Adenda a Javel 36 contombre 1991 as

SUR le plupart des logiciels informatiques existe une fonction qui permet de lire

- è la demande - le « texte caché » celui qui n'apparaît pas ordioaire-

ment sur l'écran. Le « texte caché »,

c'est un ensemble de codes, de

balises informatiques, de merques

conventionnelles qui ajoutent uo

« mode d'emploi » au texte lui-

même. C'est le « texte caché » qui

permettra donc aux outils dits « périphériques » (imprimante, par exem-ple) d'effectuer la « vraie » lecture du

texte principal. Chacun sait cela:

l'informatique est notre deuxième

La même règle opère, désormais, en politique. Nos ténors font des

déclarations, lancent des petites phrases à la balistique ejustée et fei-

TRAIT LIBRE

langue maternelle

M

dis climans naturn der DOMAINES DU CHATEAU DE BEAUNE Bestion Promiers Crists La Sian Las Pertuizots Let Austre Let Tardinos Les Belounds Lo Roterico Cho da Roi Lo Cent Vigue En Genit Le Brownike Cleamy Pennyt

BOUCHARD

PERE & FILS

BEAUNE \*

**DU CHATEAU** 

**Politique** 

# Le texte caché

par Jean-Claude Guillebaud

gnent de s'effaroucher lorsqu'un tohu-bohu d'indignations leur répond.

Ils protestent alors de leur bonne foi et jurent leurs grands dieux qu'ils n'ont fait qu'articuler tout haut ce que tout le monde chuchote. Lorsqu'ils sont malins, ils en rajoutent même en choisissant un ton faussement navré pour déplorer ces « polémiques » et ces » procès « d'intention». miques » et ces « proces d'intention » qu'on opposerait à leur courage et à leur « parler vrai ».

leur « parler vrai ».

En réalité, ils mentent sur toute la ligne. Pourquoi ? Parce que, au-delà de leurs déclarations stricto sensu, existe bel et bien un « texte caché », un signal codé envoyé à l'opinion et dont ils escomptent, mine de rien, un bénéfice. Ils jouent, en somme, sur les deux tableaux : abritant leur supposée bonne foi derrière la rigueur du « texte principal » mais cédant sans pudeur à la démagogie calculatrice dans leur « texte caché ».

#### Deuxlème message

Lorsqu'il dénonce les « faux chômeurs ». Michel Charasse énonce uoe évidence statistique que tout le monde connaît. Mais, par le ton employe, le momeot choisi, le « texte caché » en somme, il flatte dans le même temps l'aigre poujadisme des beaus toujours prompts à stigmatiser les « feignants » et les « pro-fiteurs ». Il fait donc mine de ramener le drame du chômage à une facheuse escroquerie aux ASSEDIC; il met les braves gens de son côté en planquant les vrais chômeurs du septennat socialiste derrière les faux. Lorsqu'il évoque, pour l'avenir. les risques d'« invasion » démographique de l'Europe par les pauvres venus du Sud ou de l'Est. Giscard d'Estaing traite assurément d'un vrai pro-blème : ces grands mouvements de population, plus ou moins contrôlables, qui se profilent à l'horizon de l'an 2000. Mais par le choix des mots, l'ageocement de son article du Figaro-Mogazine (cette Marianne en tchador au second plan sur la couverture), le choix du moment, il suggère lui aussi - et sciemment - un « texte caché » assez ignominieux, iouant ainsi sur la peur ambiaote, la

Lorsque Edith Cresson évoque,

dans le même contexte, les « charters gratuits » qu'il faudrait mettre en service, elle eborde un pro-blème bien réel : comment ren-voyer chez eux les immigrants en situation irrégulière. Il n'empêche que c'est surtout son « lexte caché » qui est perçu : voyez, sem-ble-t-elle dire, comment la gauche a musclé son discours et ne répugne plus à l'idée d'expulser les indésirables... Ainsi de suite pour Chirac (l'«odeur»). Le Pen (le «détail»)

et les eutres... Ainsi vont les débats du moment. Gâtés par la feinte, faussés per la posture, empoisoonés par les tricheries publicitaires. Après chaque déclaration, désormais, des polémiques se déchaînent qui sont passablement irréelles puisque personne, au fond, ne parle de la même chose. Les uns s'en tiennent au « texte priocipal » et font mine d'argumenter sérieusement : les autres visent le «texte caché», soit pour s'en indigner, soit pour s'étonner qu'une majorité de Francais - honteusement - l'approuve. Quent aux sondages d'opinion qu'on déverse aussitôt – comme du petrole sur un incendie, - comment leur accorderait-on la moindre signification puisque personne ne sait exactement lequel des deux «messages» les malheureux soodés ont reçu? Le brouillard ne fait en général que s'épaissir un peu plus, tandis que, naturellement, perdurent les fameux « problèmes ».

### Une longue lettre

à Cicéron A tout cela, peut-on objecter qu'il n'y a nen de nouveau sous le soleil et que nos politiciens o'ont sûrement pas inventé la démago-gie? Bien sûr. On ne fera pas sem-blant de croire ici que la ruse politique, l'électoralisme, la rhétorique des tribuns sont des phénomènes nouveaux. Citons, pour l'anecdote, une longue lettre ecrite volla deux mille ans à Cicéron par son propre frère et intitulée « Petit manuel de campagne électorale ». Tous les conseils, les ruses, le double langage y sont deja, au point que oos politiciens d'aujourd'bui tireraient

un grand profit de cette lecture. (Les électeurs aussi...)

Il n'empêche! Une chose est proprement nouvelle sur ce vieux « front » de la démagogie politique : ce qu'il est convenu d'appeler la médiatisation. Autrement dit, cette revolution notable ment dit, cette revolution motable
du « vecteur » qui privilégie les
effets d'annonce, les gesticulations
télévisées, les sautes d'bumeur,
toujours aléatoires et parfois
dévastetrices. Aujourd'hui, comme
on le sait, les médias se sont massivement substitués à ce qu'on appelait jadis les corps iotermé-diaires (Parlement, etc.). La démocratie se joue désormais en temps rècl, sous le feu des sunlights, sans garde-fous ni intermédiaires, entre le public et les «artistes».

C'est done un rapport de type « spectaculaire ». direct, émotif, instantané, qui prevaut. Un rap-port éminemment propice aux manipulations psychologiques et aux ruses d'orateurs avertis. D'au-tant plus avertis, d'ailleurs, que ces techniques dites de commuoi-cation ont desormais leurs spécialistes, leurs officines, leurs Diafoirus. L'époque, de ce point de vue, consacre le triomphe ambigu du «texte caché» et donne une prime supplémentaire è la ruse sémanti-

Pour quel résultat? Il est facile à déceler ; une dévalorisation pro-gressive du discours politique, une suspicion généralisée, un désarroi des électeurs, une augmentation funeste de l'abstentionnisme, Puisque les mots soot désormais à double sens, puisque chaque discours eo cache un autre, puisque le «parler vrai» n'est soovent que l'ultime déguisement du « parler faux», on voit bieo ce qui, d'un tintamarre à l'autre, s'épuise : la consiance. Cette bonoe vieille confiance aux allutes ringardes, mais goi demeure la nappe phréatique d'où la démocratie tire sa

Ouand baisse le niveau, gare à la sécheresse...

► Jeen-Cleude Guillebaud ast journaliste et éditeur, président de l'association Reporters sans

BIBLIOGRAPHIE

### **Une initiation** les étudiants-citoyens

LE POUVOIR POLITIQUE EN FRANCE

d'Olivier Duhamel. PUF, collection « 1 " cycle ». 384 p., 98 F.

L'initietion eux institutione et à la vie politique d'un public d'étudiants (élargi d'ailleure par la légitime curiosité d'autres lecteurs) connaît trois sortee de

La première, paradoxale, est qu'il s'egit de destinateires déjè informés comme lecteurs, audi-teurs ou téléspectateurs. A leur rabâcher ce qu'ile savent déjà on lee ferait bâiller. A les ebandonner su train-train des petites phrases, des grands diecours et des jeux télévisés, on les vole-

Et puie... l'entreprise se eitue au cœur d'une querelle queei métechysique entre extrémistes. Las moins seges des juristee vaulent que le politique es réduise à peu près eux règlas de droit qui l'encedrant ; les moins sages des politistes veu-lent que le droit ne eoit qu'épiphénomène, ombre eur le ceverne. Pour sortir de cette querelle renouvelée du maître de musique et du maître à danser, il ne suffit d'ailleurs pas da ae réfugier dans l'irénique juste milieu. Il faut démystifier, è chaque pas et sur chaque point, le parti pris pseudo-scientifique qui reniereit la complexité de l'objet pour simplifier la vie de celui qui

prétend l'observer. Enfin, le matière appalle irrésistiblement des jugements sur les valeurs en jeu et sur le mérite des moyens mis à laur eervice. On ne paut pea écrira sur la démocratie, sur la liberté, sur les électione avec l'impassibilité d'un expert géomètre. Meie il ne faut pas davantage ee faire héreut d'un parti, d'una chapelle ou tout simplement d'opinions personnellee promues au rang de vérités éter-nellee.

Dlivier Duhamel n'est ni le premier ni le seul à avoir connu ces difficultés et à les avoir veincuee. Nombreux eont lee livree, dont cartaine ne sont pae d'une plume universitaire, qui ont eu répondre eux ettentes que l'on vient de rappeler. Il feut pourtant dire qu'Olivier Duhamel a gegné son peri evec un eingulier bonheur.

Il y éteit bien préparé. En 1980, eon livre (la Gauche et la V. République) était au carrefour du droit et de la science politique puisqu'il treitait de l'etti-tude de la gauche envere les institutione issues de le Consti-tution de 1958 et du remodelage des joueure par le règle du jeu. Depuis lora coeuteur d'une Histoire des idées politiques, d'un Dictionnaire des œuvres politiquee, d'un Dictionnaire constitutionnel, d'enelysee annuelles de l'opinion publique, eofondateur et coreeponsable de le revue Pouvoire, il n'e cessé de réfléchir eur la nature. le contenu et les facteurs du phénomène politique.

#### Un terrain familier

Ayent à bâtir un ouvrege embrassant, selon le vœu des programmes universitaires (qui, sur ce point, ne s'écartent pas du eens commun), le théorie générale des institutione politiques, une étude comparative de calles-ci et une enelyse du cas français, il débute par un premier volume allant diractement, selon son titre, au Pouvoir politique en France. Le lecteur y gagne d'êtrs tout de suite eur un terrain familier qui e'élargira dans un eutre volume aux perspectives étrangères et eux développements théoriques. Mais un indispensable dépaysement accompagne cette plon-gée dens l'Hexagone. De page

en pege, le lecteur voit préciser, comger et approfondir la perception a naïve » du fait politique frenceis. Trols grande titree encedrent cette démarche : l'attribution du pouvoir, l'exercice du pouvoir, le

limitation du pouvoir. La matière est d'ailleurs prise dens toute son étendue : le rôle des médias, du système économique, dee etructures edministratives, de la décantrali-sation, de l'insartion dans l'Eu-

ropa est pris en compte. Bien qua promises à des développemente ultérieurs, les approches théoriques ne cont pas négligées. C'est ainei que, à propos de la controverse - serpent de mer sur la « nature » de nos institutions, l'euteur distingue avec justesse la régime constitutionnel que l'on peut regarder, après Maurice Duverger, comme « eemi présidentiel » et le syetème politique indéniablement « présidentie-

liste ». Sur les sujets litigieux (régime électoral, référendum, deuxième Chembre, contrôle de constitutionalité, etc.), Olivier Duhamel expose objectivement les erquments échangée da part et d'eutre et prend parti, eouvent de façon originale. Il esquisse, par exemple, la poseibilité de faire de la seconde Aesemblée, qui serait élue à la proportionnelle, une Chambre d'opinion compensant la rigueur des choix majoritaires nécessaires à la formation de l'Assemblée netio-

nela, chembre de décision. Lee citations, les tebleaux eynoptiques, les grephiques ponctuent les développements et les éclairent. Le tout en quatre cents pagee sans pattea da mouche. Un bon repport qualité/quantité égalemem cher au cœur du lecteur, étudiant ou citoyen en quête de lui-mâme.

**GEORGES VEDEL** 

REVUES

FRÉDÉRIC GAUSSEN

# Les politiques et leurs mentors

Le débat sur le rôle des médias et des sondages dans la vie dámocratiqua a-étá ranima par des publications récentes, dont les revues se font l'écho. D'autres' experts exercant une influence sur le pouvoir politique sont sur la sellette : la haute administration et les intellectuels.

ES hommes politiques ont la légitimité et le pouvoir. Pourtant, ils n'ont pas le moral. Ils ont de plus en plus la sentiment que leur autorité est grignotée par des concurrents déloyaux. Le Débat désigne les rivaux des gouvernants que sont les instituts de sondeges, lee médias et les technocrates. Mais il souligne ausei que loin de . s'anivrer de leur puiesance, ceux-ci sont eux-mêmes saisie par le doute et la tentation bien française à l'autodénigrement.

Répondent eux atteques . récentes du sociologue e bourdieueien » Patrick Chempagne (dans son livre Faire l'opinion). Gerard Grunberg, chercheur en sciences politiquee et encien coneeiller de M. Rocetd, s'indigne que les sondages puissent être considérés comma une emanipulations du corps social. A ees yeux, ils ont permie d'eméliorer notre connaissance de la société française et cette forme de consultation des citoyens n'est pas moins démocratique que celle du vote, Mais il reconnaît que l'interprétation et l'utilisation des résultats posent de réels problèmes, de même que les relations entre le sondeur, l'agence qui l'emploie, le. client qui paie l'enquêta et peut Intervenir dans la formulation des questions et le journaliste qui commente les résultats. Et s'il ne s'étend pas sur cet aspect de la cuestion, il était bien placé, à l'hôtel Matignon, pour observer le trouble que suscitent les sondages dans les comportements -

des hommes politiques. Monique Dagnaud, sociologue au CNRS et maintenant membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, est beeucoup plus explicite sur l'influence des médias; qu'elle a observée de près dans le gouvernement Rocard, Les hommes politiques le reconnaissent bien volontiers, écrit-elle. Parmi les éléments qui poussent à une prise de conscience de la gravité d'une question sociele, Michel Rocerd cite d'ebord le voie administrative (en particuller les préfets), mais aussitôt après : les médias. Bien avant l'opinion des élus politiques ou syndicaux. des élites économiques ou culturelles et loin devent lee sondages. >

Ce repprochement dens le sphère du pouvoir conduit-il à une collusion «politico-médiatiques, comme certains ouvrages récents tentent de le démontrer? Les choses ne sont pas si simples et Monique Dangnaud est plutôt frappée par les relations. conflictuelles opposant ces deux milieux, qui obéissent à des logi-ques et à des intérêts contradiotoines.

#### L'incufture des énarques

Du moins les sondeurs et les journalistee se tiennent-ils en dehore des palels ministériale. A l'intérieur, les hommes politiques doivent affronter d'autres concurrents : les technocrates. Il e longtemps été de mise, en France, de critiquer leur toutepuissance arrogante. Du moins ne mettait-on pas en doute leur fidélité et leur sene de l'Etat. Il n'en va plus de même aujourd'hui, avec leur propension à fuir le fonction publique pour le privé. autrement plus lucratif. Mais à ce reproche, Nicolas Tenzer, président du Centre d'étude et de réflexion pour l'action politique, en ajoute un autre : celui de l'incompétence. Certes les énergues sont touiours da bons techniciens dans leur domaine, mais il leur manque, estime-t-il, ce qui est de plus en plus indispensable dans un monde en ébulition permanente : la hauteur de vue, le : capacité de synthèse et de recui. Bref, le culture générale. «Soyons direct, écrit-il, sans, en effet tourner autour du pot : /3 culture movenne d'un énarque est extremement limitée.» Et il ajoute : « Hormis quelques cas singuliers, l'aptitude au raisonnement abstrait, philosophique, comme à l'analyse rigoureuse et complète de situations complexes, n'existe pas chez des érudients qui n'ont jameis reçu de cours de philosophie dignes de ce nom.s

Pour Nicolas Tanzer, les élites d'avoir la réflexion politique qui permet de mettre en œuvre un grand projet, de définir une stratégie au service d'une politique. En ce sens, l'ineme administrative se conjugue avec l'impuisssance dae politiques, pour mener une gestion au jour le jour, répondant aux stimulations des lobbies et des calculs politiciens, mais n'ayant rien à voir avec la défense, devenue mythique, de l'intérêt général. D'où la crise de confiance des hauts fonctionnaires que relève Nicolas Tenzer et qui ne prendre fin que si les politiques savent donner cun nouvel élen au service de l'Etat s.

Cette démoralisation, Jean-Pierre flioux la relève également dans le dossier que l'Histoire consecre à «Ces élites qui nous gouvernents et il y voit is conséquence de «l'affaissement des grandes idéologies et des grandes ambitione réformatrices ». Il manque à cette heute fonction publique d'être appelée à se mobiliser pour une grande mission de modernisation de la societé. . .

#### - Ni valet m boutton .

C'est à une tache enalogue d'ingénieur sociel au service du bien public qu'ont perticipé les sociologues de terrain qu'étudie la tevue Genèses dens son numéro « Observet, classer administrer »: l'Anglais Charles Booth, auteur, à la fin du dixneuvième siècle, d'une carte de la population de Londree, cui devait aider les autorités, inquiétées par les émeutes de chômeurs, à lutter contre la pauvreté; ou le groupe d'inspiration catholique Economie et Humenisme, dont les enquêtes sur l'habitat devaient, après la dernière guerre, aider le gouvernement à mettre en œuvre sa politique du logement.

Mais les influents d'aujourd'hui, ce n'est plus dans la haute administration ou l'université qu'il faut les chercher, meie dene le finance et la communication, comme le constatent avec tristesse plusieurs des intellectuels interrogés par la revue Digraphe. invitée à répondre à la question : «Ni valet ni bouffon, quel rôle pensez-vous jouer? .. ces: mattres à penser, qui autrefois faisaient trembier les puissants et. dont maintenant on brocarde la « silence », disent leur désarroi. Comment prendre encore publiquement la parole pour condamner ou conseiller, après tout ce que la planète a connu depuis vingt ans et alors que la bruit médiatique a envehi le ecene sociale? Mais certains aussi s'interrogent sur leur légitimité même - c'est-à-dire sur calle de leur œuvre. «Il serait dérisoire d'occuper une position que le eociété ne reconnaît plus. Aujourd'hui, ce ne sont pas les intellectuels qui n'ont plus de prestige : c'est leur œuvre qui menque, singultèrement, pour étayer leure propos », consate evec tristesse le poète et romancier Paul-Louis Rossi.

Ce à quoi Cleude Simon répond modestement : «Le rôle de l'écrivein, il me pareit bien clair : écrire du mieux qu'il peut. > La Débat, nº 66, septem-bre-octobre 1991. Gallimard.

76 F. L'Histoire, nº 147, septembre 1991. 31 F.

80 F.

- Genèses, n. 5, septembre 1991, Calmann-Lévy, 85, F. - Digraphe, m 57, septembre 1991. Mercure de France.

L.L. 3

The second second . F . show =)1.00~ A 77. **本持持持** 遵

---

in the start of 🧥 Testole (1984) · V. similarita こうとう ちゅう 4 T. (Treet) 2. 技术

\* "m granter"

> 17.79 · 🛊 8 11 A 2019.50 4 5 PM Andrews Commence

1 mg

All Marie

Co 2 2-24 WHOM

---

Taring Sec. 184

IRAK : le contrôle des installations nucléaires

### Le conflit avec les inspecteurs de l'ONU serait en voie de règlement

Une seletion au problème des inspecteurs des Nations unles. retenus contre leur gré à Bagdad, sembleit en vue, jeud! saires de l'ONU n'avalent toujours pas retrouvé leur liberté de mouvement, jaudi en début d'après-midi, mais les Irakiens semblaient devoir faire marche errière dans cette affeire, comme ils l'avaient foit la veille au sujet des patrouilles d'ins-pection en hélicoptère.

NEW-YORK (Nations unies) de nos correspondants.

L'ambassadeur irakien à l'ONU. M. Abdel Amir El Anbari, a remis, tard dans la soarée, une lettre an ton conciliant au président du Conseil de sécurité, M. Jean-Bernard Mérimée. La lettre proposerait une formule de règlement do confin : « A première vue, elle n'est pas mauvaise, et il n'est pas impos-sible qu'elle puisse déboucher sur une solution, mois peut-être pas demoins, a dit M. Mérimée. Le mioistre des affaires étraogères, M. Roland Dumas, a été un peu plus réservé : «l'ambassadeur d'Irak envoie souvent des lettres : le problème est de savoir si elles sont satisfaisantes», a t-il déciaré. Depuis mardi, quarante-quatre inspecteurs de l'ONU sont retenus à Bagdad, empechés par l'armée de quitter icur ous tant qu'ils n'auront pas rendo aux autorités une série de

documente portant sur le pro-gramme nucléaire militaire irakien et saiss au début de la semaine dans un bâtiment du gouvernement.

Les inspecteurs de l'ONU, char-gés de surveiller l'application des résolutions sur le cessez-le-fen en Irak, estiment que ces documents sont essentiels à l'exercice de leur sont essentiels à l'exercice de leur mission dont l'objet est, notamment, de s'assurer que Bagdad se défait de toutes les armes de destruction massive encore en sa possession et ne cherche pas à en fabriquer d'autres. Selon le Washington l'autres. Selon le Washington l'autres. Selon le Washington l'autres selon le Washington l'autres selon le mainins lournies par un transfuge irakien qui ont permis aux iospecteurs de l'ONU de mettre la main sur cette série de documents donnant d'amples précisions sur le programme oucléaire de l'Irak. Les Irakiens soncéruent les dossiers personnels de nombreux scientifiques et que de nombreur scientifiques et que ieur divulgation pourrait mettre ces personnes en danger. Jusqu'à pré-sent, le gouvernement do président Saddam Hussein disait ne pes vou-loir o égocier sur cette affaire et accusait le chef de la mission de PONU, M. David Kay, d'être un ragent de la CIA;

Le conteno de la lettre irakienne n'avait pas encore été rendu public dans la ouit de mercredi à jeudi. Selon de bonnes sources, l'Irak proposerait une manière de compromis. Les parties intéressées dresse-raient ensemble un procès-verbal identifiant et faisant l'inventaire de tous les documents. Après quei, les inspecteurs seraient libres de s'en aller en emportant feur précieux chargement. Pour s'entendre sur les

engent de la CIA».

détails de ce règlement, l'Irak pro-pose que M. Rolf Ekeus, le diplo-mate suédois présidant la commis-sion spéciale de l'ONU sur l'application du cessez-le-fen, se rende dans les quarante-huit heures devrait iocessamment étudier la proposition irakienne.

#### Préparatifs militaires américains

Quel que soit son sort, elle mani-feste un changement de ton à Bag-dad, comme si le régime bassiste avait décidé de céder devant la détermination du Conseil de sécurité et les gestionistions militaires des Etats-Unis. L'Irak avait effectué une première volto-face la veille en acceptant que les hélicoptères des inspecteurs de l'ONU puissent survoler tout le territoire irakien et sans condition. Américains, Britanmiques et Français, ootamment, ont fait savoir qu'ils considéraient que l'e acceptation » iralcienne était bel et bieo « inconditionnelle». Le Conseil pourrait prochainement «tester» la bonne volonté de Bag-dad en envoyant une mission héli-portée survoier le désert irakien à emplacement de sites militaires.

Depuis une semaine, les Etars-Unis avaient hausse le ton à l'en-contre du président Saddam Hus-sein, qui paraissait vouloir éprouver la résolution des Occidentaux sur ces deux affaires, les hélicoptères et les documents. Mercredi, une réu-nion spéciale des conseillers du pré-sident George Bush pour les ques-tions de sécurité a cu lieu à la Maison Blanche. « Toutes les options

restent ouvertes » pour faire face à l situation, a averti le porte-parole de la présidence, M. Marlin Fitzwater, Les forces américaines dans la région - 27 bâtiments dont oo porte-avions, près de 40 000 hommes - peuvent entrer en action no très bref délai et pour des missions les plus diverses, avait expliqué le général Colin Powell, chef d'état-major interarmes.

Pour donner un peu plus de crédibilité encore à ces mises en garde lancées avant que Bagdad ne commence à faire marche arrière, des sources officielles américaines ont fait savoir que le général Charles Horner, l'homme mi commanda la flotte de t 200 avions mobilisée lors de l'opération « Tempête du désert », ponrrait être renvoyé en Arabie saoudite si nécessaire.

Comme prévn, un pont aérien a été mis en œuvre depuis une base américaine en Allemagne pour acheminer une centaine de missiles antimissiles Patriot en Arabie saoudite ziosi qu'un contingeot de 1300 hommes destinés à servir ces batteries. Y a-t-il eu débat, désac-cord, au sein de la hiérarchie saoudienne à ce sujet ? La questioo relève encore de la spéculation, mais nombre de commentateurs ont noté que le prince Khaled Ben Sultan Ben Abdelaziz, chef des forces aériennes royales, a annoocé sa démission des que fut connue la décision américaine sur les Patriot.

ALAIN FRACHON et SERGE MARTI

ISRAEL: les tractations sur les échanges de prisonniers

## Jérusalem met en cause l'attitude de l'Iran

JÉRUSALEM.

de notre correspondant ...

L'homme-clef pour l'éventuelle libération d'un racuveau groupe de prisonniers chites libanais par Israël se nomme Ron Arad. Il est Tun des sept soldats disparus ces

qu'Israel détieot. Le premier le secrétaire général des Nations ministre israélien. M. Itahak Shamie, l'a répété, mercredi soir à propos des otages, des disparus et des prisocoiers du Procheny à pas le moindre douie : dès orient les végociations cootique nous aurons obtenu les informant dans le coulisse. n'y a pas le moindre douie : des que nous aurons obtenu les infor-mations que nous avons demandées sur le sort de nos disparus, nous. libérerons tous ceux que nous

La libération mardi de l'ancien pilote britannique Jack Mann avait pu donner l'impression que le pro-cessus général d'échanges, après un dernières fainces dans des operations israffiennes au Liban sud et
le seul, croient savoir les autorités
de l'État juif, à être encore en vie.
Des informations sûres quant au
sort de ce jeune aviateur de trentotrois ans pournient ouvrir la porte
à certains des trois cent et quelques prisonniers chiîtes libanais

avons promis de libèrer. » En attendant, comme le laisse enteodre
h. Uri Lubrani, le oégociateur
balle est adjourd'hui dans le camp
des preneurs d'otages ». Discrétion
oblige, il est bien évidemment diffielle de savoir où en est exactement la médiation entreprise par

après midi, couveau temps d'arrêt : «rien ne bouge», se plaint le chef du gouvernement devant la presse. Un peu plus tôt dans la journée, e'est M. Danny Naveh, porte-parole du ministère de la défense, qui a finis les points sur les i : le blocage, selon lui, vient e de l'Iran, qui, malheureusement, n'a pas encore tenu son engagement de nous fournir des

Le fantassio eo question était tombé dans une embuscade en février 1986, dans le sud du Liban, avec un compagnon, le soldat Raha-mim Al Sheikh. Pour ce demier, pas de doute, Israel a reçn les preuves de sa mort. Pour Yossi Fink, en revanche, a l'Iran (en tant que pro-tecteur-inspirateur du Hezbollah liba-nais, dont les maquisards étaient à l'origine de l'embuscade tendue aux deux soldats israélicus] a transmis des informations insuffisantes pour établir san sort avec certitude», a affirmé M. Naveh. Or, selon lui, Israél a déjà en queique sorte «payé d'avance » pour ces informations avec, eutre autres, la libération de 5t prisonoiers chites libaoais le 11 septembre demier.

La réunion du « Parlement » de l'OLP à Alger

### Deux personnalités palestiniennes des territoires occupés appellent à participer à la conférence de paix

da notre anvoyée spéciale Le Conseil national palestinien (CNP, ce parlement en exil) a vécu un grand moment, dans la muit du mercredi 25 au jeudi 26 septembre, avec l'audition de M. Fayçal Husseini et M. Hanane Ashraoui, les en esperer. seini et Mª Hanane Ashraoui, les deox personnalités des territoires occupés par Israël qui négocient depuis le début de l'initiative de paix américaine avec le secrétaire d'Etat, M. James Baker et qui ont ancé un vibram appel pour une participation palestinieune à la conférence de paix.

Sil fallait encore une preuve que ces derniers sont bien mandetés par

S'il fallant encore une preuve que ces derniers sont bien mandatés par l'OLP et parlent en son nom, elle a ainsi été donnée. Même si, pour les protéger formellement des rigueurs de la loi israélienne – qui interdit sous peine de prison tout contact avec une «organisation terroriste» (ce qu'est l'OLP pour Israél), – personne, hornes les membres de la commission politique du Coogrès n'a pu les voir et donc apporter la preuve tangible de leur presence.

Pour respecter cet artifice qui a été oégocié, selon toute vraisemblance, avec l'administration américaine et qui ne manquera pas de

blance, avec l'administration améri-caine et qui ne manquera pas de déclencher quelques polémiques en Israël, M. Arafat avant demandé des strictes consignes de discrétion aux membres de la commission et, au milieu de la ouit, rares étaient ceux qui acceptaient même de confirmer le fait.

le fair.

Le choc et l'émotion visibles sur les visages en étaient toutefois la meilleure preuve, et, sembles-il, plus que l'exposé des deux personnairés sur leurs diverses rencootres avec M. Baker, c'est leur témoignage du vécu de l'Inniada qui a bouleversé les délégués. Le secret de la venue de M. Husseini et de M. Ashraoui avait été en effet bien gardé, et, alors même que l'ioformation de leur arrivée à Alger, venant de Paris, était confirmée de très bonne source, la plupart des parlementaires palestiones ont été surpris.

Cette présence est un grand coup

Otte presence est un grand coup politique pour M. Arafat, qui o'au-rait pu faire mieux pour convaincre les opposants à la participation à la conférence de paix. Les nouveaux arrivants leur out permis d'entendre le seul témoignage de première main

qu'ils peuvent evoir sur l'état des négociations, et surtout sur le chi daos lequel celles-ci se déroulent. donc ce que les Palestiniens peuven

Déjà le chef de l'OLP était luimême monté au créneau mercredi en fin de matinée pour répondre à huis clos aux partisans de la non-participation, en leur faisant valoir que les Etats-Unis avaient, au fil des rencontres et des négociations, amé-lioré les conditions de la participanotamment fait état de quatre « pro-grès » daos la lettre d'assurances américaine. Le mot « reuple » a ainsi été ajouté. Cette revendication était fondamentale pour l'OLP car d'elle découlent les droits d'une oation. Deuxièmement, la question de Jérusalem pourra être soulevée par le ou les représentants palestiniens des le début de la négociation et non plus dans sa deuxième phase. Troisièmement, les tractations finales sur le statut des territoires occupés par apres l'octroi de l'autonomie, mais dès la fin de la deuxième année. Enfin, pour répondre à l'exigence de l'OLP de voir reconnaître le droit à l'autodétermination - ou au minimum que rien ne ferme la porte à cette revendication, - les Etats-Unis ont accepté uoe formulation qui accorde aux Palestiniens la possibi-lité de gérer leurs affaires et de contrôler leurs ressources naturelles.

M. Arafat evait, d'autre part, souligné que les négociations se pour-suivent toujours, laissant ainsi entendre que d'autres améliorations étaient possibles. M. Husseini et M= Ashraoui doivent d'ailleurs se reodre « très prochainement » à Washington ou à New-York. En fait, s'il ne semble plus faire de doute que le CNP va adopter des résolutions qui permettront à une délégation palestinenne, quelle que soit sa forme, de participer à une confé-rence de paix, la difficulté va consister maintenant à rédiger celles-ci de telle manière qu'elles puissent rece-voir la plus large adhésion possible;

FRANÇOISE CHIPAUX

### engagement de nous sournir des Insormations claires et non équivo-ques sur le sort d'un de nos disparus, Yassi Finks. M. Lévy estime avoir dissipé la tension entre Israël et les Etats-Unis

avec le scerétaire d'Etat américain, M. James Baker, le ministre israé-M. David Levy, a estimé, mercredi 25 septembre, avoir ennsidérablement atténué la tension entre Israël et les Etats-Unis au sujet de la convocation d'une conférence de paix au Proche-Orient. « Nous pou-Unis out été dissipées et qu'un meilréservé, un haut responsable améri-PATRICE CLAUDE ! cein qui a requis l'anonymet a chains jours . - (AFP.)

Après un entretien à New-York affirmé que la rencontre avait « probablement contribué et contribuera à détendre l'atmosphère », sans fournir lien des affaires étrangères, d'indication concrète sur les progrès accomplis.

M. Lévy a confié à des journa-listes israéliens qu'il avait obtenu du secrétaire d'Etat la promesse que ce dernier ne prendrait pas le gouvons dire que toutes les ombres qui vernement de Jérusalem par sur-planaient entre nous et les Etotsconference tant que la «lettre d'assurances » américaine à Israel ne leur climai s'est dégage de ces dis-cussions », a déclaré M. Lévy. Plus strait pas prête. Ce document pourrait être transmis dans les tout pro-

### A TRAVERS LE MONDE

#### HAÏTI Le Père Aristide propose aux Nations unies

« dix commandements démocratiques »

Le nouveau président haitien, le pèra Jean-Bertrand Ariatide, a proposé marcredi 25 septembre à l'ONU « dix cogagnandemants démocratiques» qu'il a appelés « les dix jalons lumineux». Du heut da la tribune de l'Assembléa générale de l'ONU où il e exprimait pour la aremère fois decrets son pour la première fois dépuis son élection en décembre dernier, le Père Aristide s'est voulu le chen-tre de la liberté, de la démocratie, da la défanae des droite de l'homme, du droit de «manger et de travailler», mais également de la défanse de le disapora hat-

A cat égard, il e accuaé la République dominicaine de prati-quer des « violations flagrantés »

des droits da l'homme à l'égard des Hattiens. « Plus jamais, nos sœurs et frères heltiens ne seront vendus pour transformer leur sang en sucre amera, a-t-il lancé. Quelque cinquanta mille Hamens ont été expulsés de la République voisine, a-t-il dit, axpulsion pour

SALVADOR Signature de l'accord de paix entre le gouvernement : et la quérilla

La socrétaire général da l'ONU. M. Javiar Peraz de Cuallar, a canclu avec auccès, marcradi 25 aeptembra, saa afforts da médiation entre le gouvernement et la guérilla salvadoriens, avec la signature d'un large accord jetant les bases pour mettre rapidement un tarme à la guerre civila qui a fait environ soixante-quinze mille

morts dans ce paya en nnze ana (le Monde du 26 aeptembre).

Le document, signé au aiège de l'ONU, comprend des accorde sur la réduction at l'épuretion des forcas armées, sur la création d'una police nationale civile, sur divers problèmes socio-économi-ques et sur la composition d'une commission nationale de peix qui sera chargée de superviser le procassus. La document octrole en outre à la guérille du Front Fara-bundo Marti de libération nationale (FMLN) des garanties pour aon intégretion à la vie civile. Las négociations antre le président du Salvador, M. Alfredo Cristiani, et servador, M. Affredo Cristiani, et les cinq chefs du FMLN avalent débuné il y a dix jours au siège da l'ONU. Après la signature de cet accord historique, les négociations pour mattre un terme définitif à la guerre civile reprendront à la misse. octobre au siège de l'ONU pour approuver un calendrier de cessez-le-feu et mettre au point un mécanisma de contrôle de son application. - (AFP.)

EN BREF n CHINE: deux cent seine merts dans un glissement de terrain. Des pluies districtures ont provoque une gigantsque coplee de boue qui a entraîné la mort de deux ceut seize personnes et entracement reconvert une zone de 2 kilomètres carrés, hardi 22 certaines de la reconvert une zone de 2 kilomètres carrés. la Corée du Nord aurait demandé
l'assentiment de Pékin pour se doter
de l'arme nucléaire. Le Japon a fait
savnir qu'il estimait très préocoupantes de telles informations.

L'empereur Akihito, cinquante-sept
ans, qui a succédé à son père Hirohito en janvier 1989, se rendra successivement en Thallande, en Malaisie et en Indonésie. – (AFP, Reuier.) de l'arme nucléaire. Le Japon a fait savnir qu'il estimait très préocoupantes de telles informations.

Washington aurait récemment envoyé à Tokyo trois experts de la CIA pour avertir les officiels japonais que la Corée du Nord était en mesure de produire actuellement

une zone de 2 kilomètres carrés, hudi 23 septembre, dans la province méridionale chinoise du Yunnan. La caustrophe de landi intervient à l'issue d'une suson des places particutièrement mentriche, cet été en Chine puisqu'elle a déjà fait plus de deux mille moris, essentiellement dans l'Est et le Nord-Est, selon un bilan provisoire communiqué en août par les autorités. — (AFP, AP, Reuter.) Parme nucleaire. - (AFP.) D JAPON : première tournée asiati-Chine pusqu'elle a déjà fait plus de deux mille morts, essentiellement dans l'Est et le Nord-Est, selon un bilan provisoire communiqué en août par les autorités. — (AFP. AP. Reuter.)

I CORÉE DU NORD: an programme d'amiennant macléaire serait trés avincé. — Un journal sud-coréen e névélé, mercredi 25 septembre, que l'APP.)

I JAPON: première tournée asiatique d'un empereur nispon. — Akihito et Pimpératrice Michiko ont quité toty jeudi 26 septembre pour un touvous en care jours en Asia, la première jamais effectuée par un empereur du Japon, avec pour principal objectif de coofirmer a une nouvelle diplomanté » et de faire oublier le passé de conquêtes japonais et réspon du monde.

n PAKISTAN : denx Américains cnndamnés pont vol seront amputés. – Deux Américaius, convertis à l'Islam, von être ampuconvertis à l'Islam, vont etre amputés chaeun de la main droite et du pied gauche pour vol dans une banque au Pakistan, selon un jugement prononcé, mercredi 25 septembre, par no tribunal spécial de Peshawar. Les dans hommes, âgés respectivement de trente-deux et trente ans, est émiliement été condamnés à plument de trente-deux et frente ans, ont également été condamnés à plu-sieurs peines de prison et seront expulsés du Pakistan à l'issue de leur détention, d'une durée minimale



LES PREMIERS FEUX DE FORÉT • L'ÉLECTRONIQUE DANS L'ESPACE LA CICATRISATION DES BLESSURES • L'INTELLIGENCE DES BÉBÉS



### RECHERCHE

DANS SON NUMÉRO **D'OCTOBRE** UN DOSSIER SUR:

#### LA GÉNÉTIQUE ET L'ORIGINE DE L'HOMME

ÉGALEMENT AU SOMMAÎRE :

 L'intelligence · L'électronique dans l'espace. La cicatrisation des blessures. Les premiers Le tiers monde

malade du tabac américain.

Nº 236 - OCTOBRE 1991 - 35 F EN VENTE EN KIOSQUE

Claude Sérillon

Alors que la conférence de paix reprend ses travaux à La Haye

### La Serbie, la Croatie et l'armée fédérale veulent consolider le cessez-le-feu

Les signataires de l'eccord de cessez-le-feu conclu le 17 septembre à Igalo (Monténégro), en présence du médiateur européen lord Carrington, se sont de nouveau rencontrés, mercredi 25 septembre à Belgrade. Le président croate, M. Franjo Tudjman, son homologue serbe, M. Slobodan Milosevic, et le ministre fédéral de la défense, le general Veljko Kadijevic, sont convenus qu'il était a indispensable d'assurer et de stabiliser la paix en Yougoslavie per un cessez-le-feu ebsolu, premier préalable à une issue politique de la crise vougoslave ».

Les trois leaders ont par ailleurs estimé que « la conférence de paix de La Haye contribuera à un règlement pacifique et équitable de la crise yougoslave si elle renonce à imposer par la force une solution politique ».

BELGRADE

de notre correspondante

Les trois principaux protagonistes réaffirment leur intention de règler pacifiquement la crise mais le cessezte-feu en Croatie est loin d'être absolu. Si la trêve est

Le Consell de sécurité a

adopté mercredi 25 septembre

à l'unanimité une résolution sur

la Yougoslavie, décrétant notamment l'embargo sur les

livraisons d'armes à ce pays.

**NEW-YORK** (Nations unles)

correspondance

des Nations untes, un embargo agénéral et complet un toutes les

hirarous d'armenents et d'équipe-

ments à la Yougodavic : et

« demande instamment » å toutes:

les patties d'appliquer strictement

les accords de cessez-le-leu. Elle

donne également « son plein soutien

à tons les arrangements et toutes les mesures « adoptés dans le cadre des

efforts de la Communauté euro-

péenne. Le texte « nivite » le secrétaire genéral à commencer « sous

délai - les consultations avec le

gouvernement yougoslave et à faire

rapport au Conseil de sécurité. Ce

dernier « reste octivement » saisi de

la question « jusqu'ò ce qu'inter-

la France, l'Autriche, la Belgique, le Royaume-Uni et l'Union sovié-

tique. Il y a cinq jours, lors d'une

première discussion au sujet de la

Yougoslavie. l'idec française d'une

résolution n'avait été soutenue que

par la Belgique et l'Autriche. Trois

jours plus tard. la Chine était tou-

jours « très rélicente » et les non-ali-

gnés membres du Conseil décla-

raient « macceptoble « l'ingérence

dans les affaires intérieures d'un

pays souverain. Le texte original,

prepare par le Quai d'Orsay, com-

portuit d'autre part la mention de

l'envoi d'une «force d'urgence» en

La résolution était parrainée par

rienne une solution pacifique ».

La résolution 713 impose, en vertu du chapitre 7 de la Charte

L'ONU décrète l'embargo

sur les livraisons d'armes à la Yougoslavie

Yougoslavie, à laquelle les Britan-

paragruphe décrétant l'embargo est retenu en vertu du chapitre 7 de la

Charie qui autorise l'ONU à recou-

rir à tous les moyens qu'elle juge necessaires, y compris la l'orce, pour faire respecter ses décisions.

L'unanimité du Conseil a tout de même surpris à l'ONU, où certains s'attendaient à l'abstention ou au vote négatif de Cuba, de l'Inde et

M. Roland Dumas, a qui l'on dentandait si ce texte constituait un pas supplémentaire vers la reconnaissance d'un droit d'ingé-

rence de l'ONU, a répondu : « Je

n'universi par cene expression ; la on lo paix est menacec, elle doit

être souvee por la communouté internationale... Le ministre fran-çais des affaires étrangères a

ajouté : « L'ONU est désormais sen-sible oux problèmes qui lui secont soumis à l'intérieur des Etats.»

M. Baker

Lors des explications de vote,

M. James Baker, le secrétaire

d'Etat américain, a été particulière-ment ferme à l'égard de la Serbie.

l'objectif apparent de la Serbie et

de l'armée vougoslave est la crèa-

tion d'une petite Yongoslavie ou

d'une grande Serbie (...). Cette

entité nouvelle reposeroit sur la répression qui a été exercée au

Kosoro depuis des années. Elle

serait aussi basée sur le recours à la force, déjà effectif en Croatic et qui commence en Bosuie-Herzégovincs,

a notamment déclaré M. Baker.

Les propos du secrétaire d'Etat ont

èté « très apprécies » par M. Zvoni-mir Separovic, le ministre des

affaires étrangères de Croatie.

Dans la résolution 713, seul le

niques s'opposaient.

effective dans de nombreuses zones de combat, de vio- légitimité dans le pays et continue à faire l'objet de très lents affrontements se poursuivent dans plusieurs villes de Slavonie et de Dalmatie.

En dépit de l'accord de dimanche selon lequel le ministre fédéral de la défense avait ordonné à l'armée tédérale la cessation de toute attaque et de tout mouvement de troupes, le commandant de la première région militaire, (qui couvre la Serbie et l'est de la Croatie) a déclaré mercredi soir avoir pris « des mesures décisives your libérer les unités et les casernes fédérales encentées qui sont situées en Slavonie orientale ».

Selon le communiqué, cette décision a été prise après quarante-sept violations du cessez-le-feu par les forces armées croates. L'aviation yougoslave a été utilisée dans cette région, autamment lundi matin, contre la petite ville de Vinkovci. Les autorités militaires locales (fédérales) de Knin, qui commandent une partie de la côte dalmate, out annoncé des mesures semblables avec l'appui de l'aviation, pour libèrer les casernes de Zadar.

Alors que les conflits sanglants de ces derniers mois ont porté un coup fatal à la fédération yougoslave. les institutions de ce pays qui «n'existent plus que sur le papier», sont totalement paralysées. La présidence fédérale, la plus haute instance de l'Etat yougoslave, reste divisée par des querelles intestines et ne parvient plus à se réunir au grand complet depuis le 7 septembre.

Quant au gouvernement fédéral qui est privé d'un grand nombre de ses ministres après le départ des Slo-vènes, des Croates et des Macédoniens, d a perdu toute

noise, a quant à lui, précisé : « Il est bien entendu que l'examen de la

situation en Yongoslavie est fait à la demande expresse du gowerne-ment vougoslave », ajoutant : « Je

réaffirme que les problèmes inté-rieurs doivent être règlés par les

pays eux-memes. . L'Inde. qui,

selon des diplomates, demeurait réticente « jusqu'à la dernière minute», a tenu le même

M. Roland Dumas a d'autre part

explique que, dans la situation

\* extrêmement grare \* qui s'est développée en Yougoslavie, l'Eu-rope a besoin de « la solidarité internationale ». « Les intembres du Conseil ont assumé une nouvelle

lois une responsabilité historique »

estimé le ministre. Il a déclaré qu'il

faudrait garantir aux observateurs

europeens sur place en Yougoslavie

« des moyens efficaces il action ». Citant Pascal, il a ajouté: « Lo

force sans lo justice est tyrannique

mois lo justice sans la force est

Selon un diplomate soviétique à ONU, la résolution 713 est la

résolution « lo plus importante de

l'histoire des Nations unies », « Avec lo résolution 688 qui o autorisé le

droit d'ingérence sur le territoire

trakien pour des raisons humani-toires, et maintenant la 713 qui

perinet l'ingérence pour des raisons de sécurité régionale, a-t-d expliqué, l'ONU se verra obligée de traiter quasiment tous les problèmes dans

tous les pays ». Selon ce diplomate, » le précèdent est là une jois pour

toutes », et il voit « très bientot »

venir les problèmes des Républi-

ques soviétiques devant le Conseil.

Il reste que, mercredi soir, on se posait toujours la question: «Et si l'embargo ne marche pas?»

AFSANÉ BASSIR POUR

vives critiques

Alors que l'un des membres du cabinet, le ministre de la défense, avait accusé le premier ministre, M. Ante Markovic, « d'avoir contribué à la désintégration du pays ., le vice-président du gouvernement serbe, M. Kosutic, considérait mercredi que « de facto le gou-vernement fédéral n'existuit plus ». Plus virulent, le représentant de la Voïvodine à la présidence yougoslave, M. Jugoslav Kostie conseillait au premier ministre de démissionner, faute de quoi « il risquait d'ètre écarté

> Le réveil des Albanais du Kosovo

En réponse à ces menaces le gouvernement Markovie siège officiel de la Fédération.

Après un silence force de près d'un an. la minorité albanaise, largement majoritaire au Kosovo, lancerait-elle un nouveau desi aux autorités serbes? Le 5 juillet 1990 le pravoir central de Belgrade avait dissous le Parlement du Kosovo qui venait de promulguer sa propre Consti-tution, donnant à cette province du sud de la Serbie un statut pratiquement semblable à celui des autres Républiques de la Fédération.

Denuis le Kosovo a opté pour la résistance passive, évitant ainsi pendant près d'un an les violentes répres

sions policières qu'il avait conques durant près d'une décennie. Dans le plus grand secret, le Parlement désor-mais clandestin, votait, dimanche 22 septembre, « une résolution sur la souveraineté et l'indépendance de la République du Kosovo » et décidait d'organiser un référendum visant à la légitimer.

Dans la journée de mercredi, tous les partis albanais Dans la journée de mercredi, tous les partis albanais de Yougoslavie ont approuvé la résolution du Parlement local et appelé leurs adhérents à se rendre aux urnes. L'Union des syndicats indépendants albanais a soutenu cette initiative tout en metant en garde contre des risques de répression de la part des autorités serbes. Entre mercredi 26 et lundi 30 septembre les habitants du Kosovo, dont 92 % sont de souche albanaise, devront se prononcer pour ou contre «la souverainene et l'indépendance de la République du Kosovo en tant qu'Etat qui pourra, en toute liberté et en toute égalité de droit avec les autres Républiques, s'associer à une alliance d'Etats souverains dans le cadre de la Yougoslavie», Selon les organisateurs de ce référendum, les bulletins ont été imprimés en albanais, en serbo-croate et en trac. Ils ont par ailleurs prévu le vote à domicile en présence d'obserpar ailleurs prévu le vote à domicile en présence d'observateurs étrangers, si les autorités serbes venaient à interdire la consultation.

Bien qu'il n'y ait pour l'instant aucune réaction offi cielle, les milieux serbes et monténégrins, minoritaires au Kosovo, estiment que cette nouvelle résolution prise par un Parlement illégal, relève soit de l'illusion, soit de la

FLORENCE HARTMANN

14 100

Après la proclamation de l'indépendance de la Macédoine

### La Grèce, inquiète des tensions dans les Balkans, cherche des alliés

ATHÈNES

de notre correspondant

Le premier ministre bulgare, M. Dimitar Popov, a achevé, jeudi 26 septembre, une visite de travail de trois jours à l'invitation de son homologue gree, M. Coostantin Misotakis, au cours de laquelle ont été réaffirmées «les étroites relations d'amitie greco-bulgares ». Samedi dernier, une réunion régio-nale qualripartite (Grèce, Bulgarie, Roumanie, Serbie) destinée à exa-miner les évolutions de la crise yougoslave, avait été reportée sine

Alors que la région est en ébulli-tion, MM: Popov et Mitsotates ont tenu à remettre les pendules à l'heure et à réaffirmer que l'axe Sofia-Athènes représente un «fac-teur de stobilité». Ils ont décidé « de travailler ensemble pour assurer la coopération et la paix dans la région » et sont convenus de signer tout prochainement à Sofia, lors d'une visite du chef ouveme ment gree, « un accord de coopéra-tion, de bon voisinage et d'amitié ».

Cette mise au point était néces-saire à Athènes où le report de la réunion de samedi, à la demande de la Bulgarie, a laissé un goût amer. Cette rencontre se tiendra à un moment opportun et sera élargie à d'autres pays des Balkans, ont affirme sans plus de détails les deux chess de gouvernement.

La Bulgarie, selon des sources grecques, à demandé le report de la réunion à la soite de pressions exercées par l'Italie et l'Allemagne, désireuses toutes deux de jouer un rôle dans la région, et qui n'estimaient pas opportun que soit offerte une telle tribune à la Serbie. La présence du président serbe, M. Slobodan Milosevie, à la même table que M. Dimitar Popov aurait également été néfaste pour les diri-geants bulgares à la veille des élec-tions du mois d'octobre et le présidest Jelio Jelev a done préféré reporter la réunion.

La Grèce, seul pays de la Communauté européenne membre de la péninsule balkanique, «doit conserver le droit de prendre des initiatives pour la paix dans la région». Ces initiatives sont « nécessaires », ont souligné les membres du gou-vernement grec à l'adresse de la CEE. Concernés au premier chef par la crise yougoslave, ils se sen-tent dans cette affaire relégués au rang de parents pauvres par la

Déjà confrontée à la pression de la Turquie sur sa partie orientale (le différend porte sur la minorité musulmane de Thrace), la Grèce se

sent maintenant directement menaeée à sa frontière nord par les visées nationalistes des slavo-macédoniens de Skopje qui reveodi-quent l'existence d'une « nation macédonienne » présente, seloc cux, en Bulgarie et Grèce.

« Une invention»

A Athènes, on rappelle que la République yougoslave de Macé-doine a été créée de toutes pièces en 1943 par Tito comme Etat-tam-pon visant à limiter la puissance de Serbie vers le sud. En 1944, Skopje a créé une langue écrite sla-vo-macédonienne, faite de bulgare et de serbe, soulignent les experts du ministère grec des affaires

etrangeres.

Pour les Grees, la Macédoine yougoslave (composée notamment de Slavo-Macédonieos, d'albanophones, de tureophones, et de Serbes) est « une invention ». Elle ne peut en aucun cas revendiquer une partie du territoire grec. Le chef de la diplomatie hellène, M. Antonis Samans, a clairement signifié qu'il n'était pas question que son pays reconnaisse un Etat « portant le nom historique grec de Macédoine ». Ce serait, a-t-il ajouté, « une altération de notre histoire et de notre culture».

Sofia, de son côte, qui voit d'un mauvais ced la possibilité d'extension de la Serbie vers le sud, a reconnu immédiatement l'indépendance de la République de Macé-

sans toutefois accepter la ootion de «nation macedonienne». Une large majorité de Bulgares coosidérent que les « Macédoniens » sont en fait des Bulgares et beaucoup d'entre eux sont favorables à une unification entre la Bulgarie et la République de Macédoine.

Depuis le dix-neuvième siècle, la question macédonienne a bouleverse la région, on o peur que ça recommence », s'inquiètent les diplomates grees. Conscient des dangers, Athènes cherche donc des amis en voulant impulser un dialogue régional avant que les mèches de la poudrière ne se rallu-

DIDIER KUNZ

CES

MICAIS

MONT

EUSSI

. Jun of.

MEURS

□ La tombe de Tito sera transférée dans un cimetière municipal. -La tombe du marechal Tito sera transférée du pare de sa villa belgradoise dans un cimetière municipal de la capitale yougoslave, a annonce, mercredi 25 septembre, le ministre serbe de l'urbanisme, M. Miodrag Janie. Le transfert, réclame par certains partis de l'op-position nationaliste serbe, du cercueil de l'accien maître de la Yougoslavie communiste, décédé en 1980, est officiellement justifié par des raisons d'urbanisme, dans la cadre d'un réaménagement du quartier résidentiel de Dedinje. -

QUOI DE NEUF à 10 ?

SOSNIE-HERZEGOVINE YOUGOSLAVIE SER BIE dome, proclamée le 15 sentembre

Plus vite, moins cher! 1000 véhicules en stock permanent. Ne commandez pas votre PEUGEOT sans nous avoir rendu visite! NEUBAUER

227, bd. Anatole-France 93200 ST-DENIS 248.21.60.21 29, bd des Batignolles 75008 PARIS 242.93.59.52 • 8, rue du 4 septembre 75002 PARIS 242.61.15.68 • 4, rue de Châteaudun 75009 PARIS 242.85.54.34

QUOI DE NEUF à 10? un regard unique sur les faits divers par Claude SERILLON

avec la chronique d'André BALLAND (les années 60) et la chronique politique de Kathleen EVIN

France inter

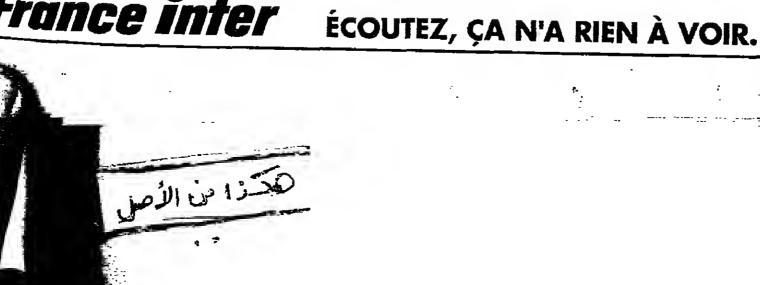

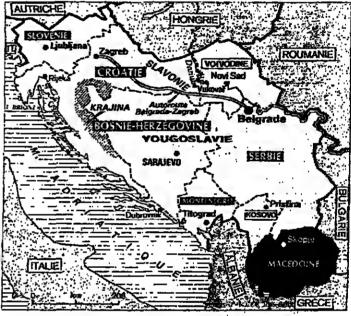



Malgré les critiques concernant l'accord sur le Haut-Karabakh

### M. Levon Ter-Petrossian est largement favori pour l'élection présidentielle du 16 octobre en Arménie

de notre envoyé spécial

Les embrassades sont finies. Quel-ques jours seulement après le formi-dable succès du référendam du samedi 21 septembre – plus de 39 % des suffrages en faveur de l'indépendance – les Arméniens se sont vite retrouvés plongés dans une autre campagne électorale, celle du scrutin présidentiel du 16 octobre prochain.

Une campagne qui tournera essen-tiellement antour de la questico «nationale», à savoir l'avenir qui sera réservé à la région du Haut-Ka-rabakh, région rattachée à l'Azerbaidjan mais peuplée dans sa très grande majorité d'Arménieus. Les partis d'opposition n'ort, en effet, pas attendu pour critiquer le protocole d'accord mis au point ce weekend à Jeleznovodsk, en Russie, à l'issue d'une longue negociation entre les présidents arménien, Levon Ter-Petrossian et azerbaïdjanais, Ayaz Moutalibov, sous l'égide et la présence assidue et musclée de Boris Eltsine et du leader du Kazakhstan, Noursoultan Nazarbaev.

Cet accord, qui prévoit notam-ment (le Monde du 25 septembre) l'instauration d'un cessez-le-feu au

Hati-Karabako et la restaurarion des antorités légales de la région — pour le moment, celle-ci est sous adminis-tration militaire, — est vivement cri-tiqué par l'opposition «nationaliste». Cette dernière estime ootamment Cette dernière estime ootamment que ce compromis sile préconise sile retrait de toutes les forces armées du Haut-Karabakh, sauf celles des ministères de l'Intérieur et de la défense soviétiques », ne fait auteure référence aux forces spéciales azerbaïdjanaises qui out été souvent le fer de lance de la répression contre les Arménieus.

niens.

Pour Parouyr Hayrikian, une des figures marquaines de cette opposition puisqu'il a été l'un des premiers opposaots au régime soviétique, «l'essentiel reste le droit à l'autodétermination des populations du Haut-Karabakh; c'est à eux de déclier de leur avenir. Chaque fois que nous faisons une concession sur ce choix nous courons à l'écheci. nous courons à l'écheca.

... Une autre critique de l'opposition touche oo point important, mais pour le moment insoluble, do débat en cours sur l'avenir de la Fédération soviétique « Mais que veut dire soviétique ? interroge erûmeor Parouyr Hayrikian. Lorsque l'occord prévou que seules les troupes soviéti-ques pourront demeurer dans le

#### Autorité "légale

Le président Levon Ter-Petrossian sait bien que le compromis de Jeleznovodsk comporte un certain nom-bre de concessions. Notamment sur les forces spéciales azéries, puisqu'il a bataillé des heures durant pour que leur évacuation soit mentionnée par le communiqué. En vain. «Mais, ajoute-t-il, la commission de contrôle russo-kazakhe gui va être institute devra décider du caracière légal ou non des formations armées dans le Haut-Karabakh. » Pour le président de la République, l'essentiel reste que le Haut-Karabakh. « qui n'avoit plus aucune garantie de sécurit, qui était soumis à un pou-voir militaire dépendant de l'Azer-boldjan, retrouve une autorité légale»,

Levon Ter-Petrossian précise qu'il avait lui-même demandé à Boris Eltsine de conduire une mission de médiatioo avec le président du Kazakhstan car, «d'un point de vue

aident les Arméniens (chrétiens) et les azéris (musulmans) à s'entendre.

Quant à son avenir présidentiel, Levon Ter-Petrossian semble l'envi-sager avec confiance, au vu des résultats du référendum, Indéniable résultats du reférendum. Indéniablement, sa popularité est considérable et on le voit mal, pour le moment du moins, trébucher lors de l'élection présidentielle. D'autant plus que celui qui passait pour son principal concurrent, le premier ministre, M. Vazguen Manoukian, a décidé mercredi, à la supprise générale, de démissionner de son poste et de reponcer à briguer la magistrature. renoncer à briguer la magistrature suprème, «Des passions malsaines, a-t-il expliqué, s'exacerbent et cela peut avoir des conséquences fatales pour les destinées de l'Arménie. Nous ne sommes pas encore arrivés au point où nous pouvons mener une lutte civilisée pour le pouvoir.»

Quant à sa démission, il la justifie par son désaccord avec le président Ter-Petrossian sur la nature des liens, trop étroits selon lui, que ce deroier enteod cooserver avec

JOSÉ-ALAIN FRALON

### Membres d'un « comité politique consultatif » auprès de M. Gorbatchev

#### MM. Chevardnadze, Iakovlev et Sobtchak vont mener les négociations avec les Républiques baltes

Cette semaine

« Conseil politique consultatif » auprès du président soviétique par ua décret qu'a signé, mercredi 25 septembre, M. Gorbatchev, a rapporté l'agence Tass.

Font egalement partie de ce non-vel organisme, sur lequel aucune précision n'est fournie, MM. Alexandre lakoviev, l'an-du KGB. Alexandre lakoviev, l'an-cies caralles de M. Carbetche cieo conseiller de M. Gorbatchev qui avait abandonné ses fonctions d'août dernier, Gavrill Popov et Anatoli Sobtchak, maires de Moscou et de Saint-Pétersbourg, Egor, lakoviev, président de la radio-télévision soviétique. Evgueni Velikhov: et Nikolaï Petrakov, aociens conscillers du président soviétique, et louri Ryjov, président de la commission scientifique du partement fédéral.

FRANÇAIS

REUSSI

M. Edouard Chevardnadze, l'ancien ministre des affaires étrangères, a été nomme membre d'un tuer pour régler àvec les pays haltes e les problèmes liés à la reconnaissance de leur indépen-dances, annonce l'agence Tass. Ces tance », annonce l'agence lass. Ces trois personnalités, qui devront a présenter dons un déloi d'une semaine des propositions sur la composition des délégations, les modalités et lo teneur des négocia-tions », sont MM. lakoviev pour la Lettonic, Sobtchak pour l'Estonie et Chevardnadze pour la lituanie.

L'ancien ministre des affaires mercredi devant quelques milliers politique, le président lliescu et de personoes venues soutenir. M. Gavrill Popov, a dénoncé « les magasins vides » et « l'inflation de 3 a 3.5 % par semaines, «Je ne veux pas dramatiser, mais ce qui se passe oojourd hin m'inquièle (...)
Des ègreuves difficiles nous atten-dent », a dit M. Chevardoadze, ommission scientifique du parle avant d'appeler « tous les démo-crates à se rassembler autour d'une Trois membres de ce comité ont place-forme unique» — (AFP, Tast.)

### Le pouvoir roumain est ébranlé...

Suite de la première page Après d'inefficaces appels à la

raison de la part du chef de l'Etat et une condamoation « ferme » mais sans effet par le Parlement, la radio et la télévision ont annoncé jeudi, peu après I heure du matin, que le Conseil suprème de la défense, réuni d'urgence per M. lliescu, venait d'autoriser l'in-tervention de l'armée aux côtés des forces du ministère de l'inté-cent pour réchlie l'ordre auxilier rieur pour rétablir l'ordre, « assu-rer la défense des objectifs importants du pays, des citoyens et de l'Etat de droit ».

son premier ministre, M. Petre Roman, qui a vu, mercredi, son palais attaque par près de quatre mille mineurs en grève de la vallée du Jiu (dans le centre du pays), out annoncé qu'ils «déclenchaient les procédures nécessaires pour for-mer un nouveou gouvernement, d'ouverture nationale ». Ce nouveau cabinet, encore hypothétique, devrait assurer « dons de meilleures conditions lo paix publique, l'ordre de droit, et la poursuite du processus de démocratisation et de réformes », précise le communiqué officiel.

'Uo gouvernement, aox contours encore flous, dont MM. Diescu et Roman ont toujours révé mais dont l'opposition, violemmeot réprimée en juin 1990 par les mêmes mineurs – qui « défendaieot » alors le pouvoir – n'a jamais voulu faire partie. Elle exi-genit, comme le font aujourd'hui les « gueules noires » du Jiu. mécontentes de la nouvelle politi-que d'austérité du premier minis-tre, le départ de M. Roman.

Dans le centre de Bucarest, criant : « Nous ne parions pas!», «A bas Iliescu ei Roman!», des centaines de mineurs en vêtements de travail noircis par le charbon, lampe et casque de fond sur la tête, soutenus par de jeunes mani-festants anticommunistes (ceux qu'ils avaient sauvagement matra-qués eo join 1990...), continuaient de tenir des barricades de fortune. Les ennemis mortels d'hier avaient sympathisé pendant les affrontements sur la place de l'Université - cette place qui fut occupée Fannée dernière pendant plus de cin-quante jours par des trianifestants antigouvernementoux et que les mineors avaient sauvagement «nettoyée» à la demande du président Riescu.

#### **Violents** affrontements

Jusque tard dans la nuit de mercredi à jeudi, de très violents affrontements ont opposé les mineurs et les jeunes nux forces anti-émeutes du ministère de l'intérieur. Chargeant, derrière leurs boucliers de Plexiglas, dans le fracas des détonations, des tirs ten-dus de granades lacrymogènes, les forces de l'ordre se sont heurtées aux manifestants armés de batons, de barres de fer et de haches.

Beaucoup répliquaient à coups de bouteilles incendiaires et de

pierres avant de partir terminer la nuit sur le stade de la Jeunesse, à quelques kilomètres de là ; d'autres ont dormi à l'hôtel Intercontinental, plus confortablement. Certains ont pillé quelques nouveaux maga-sins de produits occidentaux.

En fin d'après-midi, mercredi, la police avait révssi, au prix de nombreux blessés, à dégager le siège du gouvernement de M. Petre Roman, place de la Vic-toire, attaqué par les mineurs qui ont tonté de l'incendier, tentant de confisquer des jerricans d'essence dans les voitores qui passaient. Ils oot essayé de pénétrer dans le de protection à l'aide d'un Arrivés vors 14 heures à Buca-

rest, dans des trains « réquisition-nés », non sans avoir dévasté deux gares, frappé quelques policiers, un préfet, on général et violé uoe femme - mais «payé leurs billets», - les mineurs, excédés par deox heures d'attente sous le soleil, excités par quelques bou-teilles de truica, le cognac local, et encouragés par quelques milliers de jeuoes manifestants antigouver-nementaux qui scandaient des slogans anticommunistes, ont lancé vers 16 heures un premier assaut sauvage, mais vain, contre le palais-blockhaus.

#### Au-dessus de «l'Etat de droit»

Le leader de la Ligue des mineurs du Jiu, M. Miron Cosma, qui – après avoir été reçu par M. Petre Romao – est apparu en direct à la télévision pour justifier l'action de ses hommes, a promis au président lliescu le départ, dans la ouit, des mineurs de la capitale. Mais, jeudi matin, alors qu'un nouveau traio de prés de deux mille mineurs arrivait à Bucarest. veilte erraient, toujours incontrôlables, sans autre but que de se battre, dans les rues désolées de Bucarest.

Comme en juin 1990, lorsque les mineurs du Jiu, appelés par le président lliescu, loges et nourris par le gouvernement, étaient res-tés, au grand embarras des autorités, plus de deux jours à Bucarest, dévastant les sièges de l'opposi-tion, matriquant les passants et les supposés opposants à un régime qu'ils adoraient alors et qu'ils veulent brûler aujourd'hui.

Parce qu'il n'a pas tenu ses démagogiques promesses finan-cières électorales, parce que, comme Nicolae Ceauscacu en 1977 (qui avait alors connu l'uo de ses plus mauvais moments), M. Petre Roman ne s'est pas déplacé dans la vallée du Jiu, parce qu'ils n'ont ignais été poursuivis par les autojamais été poursuivis par les auto-rités pour leurs violences contre l'opposition en juin 1990, les mineurs se sentent aujourd'hui au-dessus de «*l'Etat de droit*» – selon l'expression de M. Iliescu - et d'une « démocratie originole» qui



● Le Monde ● Vendredi 27 septembre 1991 5

| Littén                           | iture générale                                              |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| LACOUTURE                        | Champollio<br>Une vie d <b>e</b> lumière                    |
| STEFAN ZWEIG                     | Amo                                                         |
| ERIC SEGAL                       | Docteu                                                      |
| CAVANNA                          | Mignonne, allons voir si la ros                             |
| MADELEINE CHAPSAL                | Si aimée, si seul                                           |
| DIDIER ERIBON                    | Michel Foucau                                               |
| PIEDRE-JEAN REMY                 | Toscano                                                     |
| SELMA<br>LAGERLOF                | Le Merveilleux voyage de Ni<br>Holgersson à travers la Suèc |
| PATRICIA HIGHSMITH               | Carol - Les eaux dérobée                                    |
| SUZANNE PROU                     | La Terrasse des Bernardis                                   |
| CLAUDE KLOTZ                     | Killer Ki                                                   |
| RENÉ-VICTOR PILHES               | La Médiatric                                                |
| DANIEL RONDEAU                   | Les Tambours du mond                                        |
| ALAIN BOSQUET                    | Un besoin de malhei                                         |
| C                                | lassique                                                    |
| BARBEY D'AUREVILLY               | Le Chevalier Des Touche                                     |
|                                  | de la philosophie                                           |
| DURKHEIM                         | Les Formes élémentaire<br>de la vie religieus               |
|                                  | io / Romans                                                 |
| GEORGE STEINER                   | Le Transport de A.F                                         |
| NACUIB MAHFOUZ                   | Le-Jardin du pass                                           |
| LEONARDO SCIASCIA                | Monsieur le déput                                           |
| Bi6                              | lio/Essais                                                  |
| E.M. CIORAN<br>Cahier de l'HERNE | Sur les cimes du désespoi<br>Carl Gustav Jun                |
|                                  | Policiers                                                   |

AGATHA CHRISTIE Associés contre le crime PATRICK RAYNAL Thrillers MARY HIGGINS CLARK MCK CURTIS Le Parlement des corbeaux Science-fiction ROBERT FORWARD Le Vol de la Libellule KURT STEINER Les Enfants de l'histoire Langues modernes

de l'allemand d'aujourd'hui et MARTINE DINARD Méthode 90 CORINNE COHEN-COUDAR et BRIGITTE LUMBROSO Anglais junior Historias maravillosas / Contes merveilleux

LIRE EN ANGLAIS... RAY BRADBURY A Story of love CAMILO JOSE CELA La Familia de Pascual Duarte

Pratiques MARINA DE BALEINE et ANDRÉE MURAT

Votre enfant et la musique SERTRAND CRAMER

tions in imig

Bern he des &

Assurances SOMMES-NOUS

TROP COUVERTS

nous ne so pas nuls...

Un livre et une émission de télévision vont témoigner hélas de la résurgence du vieux démon à travers le monde LE RETOUR

Ne rien exagérer

LA VERITE SUR LA POLYGAMIE EN FRANCE

JEAN-BAPTISTE NAUDET

Quatre jours après le dábut des troubles qui

ont fait plusieurs morts et des centaines de bles-

sés à travers le pays, les opérations d'évacuation

des résidents étrangars à Kinshasa ont repris,

jeudi 26 septembre, après une nuit calme (1).

Mais la situation dans la capitale zaïroise, où les

troupes françaises contrôlant les principaux points

stratégiques, reste chaotique : des stocks d'ermes

et de munitions ont étá pillés et dea soldats muti-

nés ont vendu leurs armes à des civils. D'autre

part, des militaires français et belges sont arrivás.

mercredi, à Kolwezi, dans la province du Shaba,

toujours en proie à des troubles, selon le Quai

d'Orsay. Lea soldats belges ont déclaré à un pho-

tographe de Reutar que las militaires zaïrois

avaient tire sur une foule qui manifestait à Kins-

Le pire est peut-être

à venir

Suite de la première page

L'immense majorite des Kioois

Sur le boulevard du 30-Juin, où

foncent, comme si de rien n'était.

Mercedes et Toyota, quelques

grappes de retardataires touilleot les décombres des magasins. On

découvre encore, ici ou la, de

petits trésors oublies. Un vieil

homme déambule, une scie toute

neuve à la main, tandis que, dans

les gravats du Copy Center Sanyo, des gamins en guenilles ramassent des classeurs en plastique.

« Tout le monde

a peur»

Hormis quelques rares com-

merces, comme le café L'Orange-raie, proprièté, dit-on, d'un proche du régime, ou l'agence de voyage Zaïre Travel Service, également

miraculée, la plupart des vitrines ont été saccagées. Les trottoirs

sont jonches de débris : l'rigos

éventrés, éclats de verre, bouts de câbles électriques... Pas un quar-tier de la ville n'a été épargné, «Regardes cette rue, l'avenue du Marais, c'était le Wall Street de

Kinshasa..! », s'exclame avec

emphase un commerçant d'origine libanaise. «Et rous voyez ce qu'il

doivent, quant à eux, marcher à pied ; les autobus et les taxis ont

- 1-1 m 1/6 sessamber 1001 . .

Μl

de notre envoyé spécial Gagner la partie haut la main?

C'est dire l'importance que revêt, aux yeux des Marocains, le nouveau voyage de Hassan II aux Etats-Unis, sachant que ce pays, depuis la guerre du Golfe, fait un peu la pluie et le beau temps aux Nations unies, lesquelles ont la charge d'or-ganiser le référendum au Sahara occidental. Le tout, pour le souve-rain chérifien, est donc d'obtenir que la Maison Blanche, où il devait être reçu jeudi 26 septembre, joue de son influence pour qu'en cette affaire, M. Javier Perez de Cuellar

Sur le devenir des « pravinces sahorieunes ». Hassan II mise très gros - peut-eire même son propre sort et celui de son régime. Aussi

ANNUAIRE

1948-1988

RETROSPECTIF DE LA FRANCE

hasa pour demender le départ du président Mobutu. Selon ces soldats, la foule s'est éparpillée et a ensuite commencé à se diriger vers l'am-

**AFRIQUE** 

Les troubles au Zaïre et l'évacuation des ressortissants étrangers

bassade de Belgique. Après le Portugal, la Suisse, l'Afrique du Sud et l'Italie, les Etats-Unis devaient entamer, jeudi. l'évacuation de leurs ressortissants ainsi que celle de la centaine de résidents israéliens, à la demande de Jérusalem. A l'issue d'une réunion présidée par le maréchal Mobutu, le gouvernement a décrété le couvre-feu à Kinshasa, ajourné le rentrée scolaire, et reporté le hausse prévue du prix de l'eau et de l'électricité. Il a'est aussi prononcé pour une reprise des travaux de la conférence nationale sur l'avenir du paya. Le président de l'« union sacrée » qui groupe les partis d'oppo-

sera le début du brigandage total et absolu, le début de la grande

religieux, « Tout le monde n peur; celui qui dit qu'il n'n pas peur est un menteur! » insiste-t-il. Pas question pourtant pour les quelque quatre mille à cinq mille membres de sa congrégation, installés souvent depuis deux ou trois décen-

nies au Zaïre, de plier bagages.
«On vit aux côtés de la populo-tian; on connaît les gens; on he

peut pas les lacher comme ça».

La filière

angolaise

dentaux ne partagent pas ces scru-pules ni ces états d'âme. Franck,

trente-six ans, a pris sa décision :

a Je reuvoie ma femme et mes

enfants en Belgique, je règle ce qui peut encore l'être ici, et je men vnis! Pour de bon », dit-il. Travail-lant comme intermédiaire pour la

vente de voitures japonaises, il dit a voir subi « pour environ 600 000 dollors de pertes ». Les bureaux de sa société ont été mis à sac. Et quatorze de ses voitures

ont disparu dans la tempête. « Je

sois an'elles sont déjà en route pour le bas Zaire et l'Augala, pré-

cise-t-il. Les filières sont connues. »

Le désastre, pour lui, est pour-tant limité. L'assurance « anti-

émeutes» qu'il a eu la bonne idée de souscrire, il y a huit mois.

devrait lui permettre de ne pas se

retrouver sur la paille, mais cela n'entame pas sa résolution de

Paul Vandereedt.

«Sitôt que les troupes françaises
et belges auront quitté le pays, ce

quitter le pays, «On a connu trop
de problèmes. Ce qui vient de se
posser, c'est lo goutte qui foit

La majorité des expatnés occi-

explique le Père Vandercedt.

sition, M. Nguz A Karl I Bond, a réclamé mercredi la « convocation immédiate » de cette conférence, en suggérant de placer à sa tête Mgr Laurent Mosengwo Pesinya, erchevêque de Kisangani, une « personnalità capable et neutre ».

L'ambassadeur de France à Kinshasa, M. Henri Réthoré, a insisté auprès du président Mobutu sur « la nécessité de poursuivre le mouvement de réformes et de démocratisation qui a'impose», a déclaré un porte-parole du Quai d'Orsay. Pour sa part, le Parti socialiste, a estimé, mercredi, dans un communiqué, que «le principal obstacle à un redressement durable du Zaïre est le refus du président Mobutu de mettre fin à un régime autoritaire et corrompu ».

A l'issue du conseil des ministres, le porte-pa-

role du gouvernement a affirmé, mercredi, que la mission des troupes françaises était « d'assurer la sécurité des civils et rien d'autre» et qu'il n'était « pas question pour le gouvernement français de s'immiscer dans les affaires africaines ni de décider des régimes constitutionnels qui conviennent aux pays africains». M. Jack Lang a précisé que MM. Bush et Mitterrand s'étaient entretenus au téléphone et avaient *« longuement avoqué l'actua*lité en Irak, en Yougoslavie et au Zaire». « Sur tous ces sujets, a-t-il dit, (ils) se trouvent sur la même longueur d'onde et s'épaulent mutuelle-

(1) Une cellule d'information a été mise en place au quai d'Orsay. Le numéro de téléphone est : 45-50-34-10.

#### Menacé d'un effondrement économique

### Le pays est privé des ressources du FMI

fait fondre le maigre crédit dont jouissait encore le pays, qui risque fort de se retrouver, à brève échéaoce, tragiquement isolé et livré à lui-même. Certes, l'ancien Congo belge o'est pas le Liberia. Mais, il n'est pas certain que l'attrait exerce jusque-là par ses exceptionnelles nebesses naturelles suffise à compenser le sentiment de méfiance et de crainte qu'inspire nécessairement une situation politique de plus en plus instable.

Les ventres creux de Kinshasa comme ceux de Kisangani, de Kol-wezi ou de Lubumbashi - risquent de payer cher ces deux jours de folie. A l'hôpital Mama-Yemo, où une centaine de blessés auraient été conduits (victimes de balles perdues mais, plus souvent encore de rixes entre pillards et de bles sures accidentelles), une femme prend la presse à témoio : «Il n'y n pas de cachets, pas de seringues, rien! Et ce n'est pas à cause du pillage: ça a toujaurs été comme ça. Et c'est ça la souffrance du peuple! », laoce-t-elle à la canto-

déborder le vase. Qui voudra inves-tir ici à l'avenir?»

Les deux jouroées d'émeutes qui

vieonent de secouer le Zaire ont

l'ex-« Kin-la-Belle », ne semble regretter ces deux jours de liesse et d'émentes. Pour autant, personne n'est dupe. Sur une des rares vitrines encore intactes du centreville, une main anonyme a sobre ment bombé : « Merci pour lo

Le temps est loin - 1985 - où le Fonds monetaire international (FMI) félicitait le Zaire d'avoir respecté scrupuleusement les critères de performance auxquels il a souscrit dons le cadre de son programme d'ajustement». Depuis le début du mois, le conseil d'administration du FMI a déclaré ce pays «inéligible à l'utilisation des ressources du Fonds».

Moins que l'arriéré de paiement du Zaire, d'un moutant somme toute modeste de 81 millions de dollars (486 millions de francs), c'est l'incapacité de ce pays à conrayer le déclin rapide de son économie qui a motivé la décision du FML S'il ne peut satisfaire à ses obligations les plus élémen-taires, cela signific que les perspectives d'un écroulement, annoncé par de nombreux rapports depuis un an, sont inéluctables.

Plongé, avant même les événements récents, dans uoe crise financière qui se traduit par une croissance inférienre à 0,5 %, une inflation spectaculaire doublée d'une forte érosion monétaire (la valeur de la monnaie est passée en deux ans de 500 zaïres à 15 000 zaires par dollar), le pays connaît une profonde paralysic. Inefficacité, fuite de capitaux, sous-investissements dans le secteur minler, tout concourt au marasme. Les réserves en devises ne permettent CATHERINE SIMON plus, désormais, de satisfaire les

fin août, les stocks de brut du Zaire représentaient sealement iones de consommation...

Cette dégradation tient large-ment à l'effondrement de l'appa-reil productif, en particulier de la firme nationale d'extraction du cuivre et du cobalt, la Gécamines. En 1991, les perspectives de pro-duction sont d'environ 250 000 tonnes, au lieu de 450 000 tonnes en 1989 et 350 000 tonnes l'an passe. Pourtant, le Zaïre, coffrefort du continent (avec l'Afrique du Sud) est riche en ressources

Sixième producteur mondial de métal rouge, il est le premier pour le cobalt, le second pour le diamant dont une bonne partie quitte il est vrai le pays par contrebande, la production officielle étant écoulée par la firme sud-africaine De Beers à des tarifs jugés insuffisants par. Kinshasa. Mais, en plus de trente ans, les infrastructures minières et ferroviaires n'ont pas reçu l'attention qu'elles méritaient, Le régime a laissé se dégrader le

capital minier du Shaba. Endetté à hauteur d'envirou 8,4 milliards de dollars (50 mil-liards de francs), le Zaïre a perdu toute credibilité internationale auprès des institutions financières. Cette position l'exposair, depuis queique temps, à ne plus compter que sur ses forces. Elles n'ont pas E. F.

### Le pari de Hassan II sur le Sahara occidental

Reçu à la Maison Blanche, le souverain chérifien se présente en médiateur pour le Proche-Orient afin de mieux plaider la « marocanité » de l'ancienne colonie espagnole

RABAT

C'est un pari fou », confie ce haut fonctionnaire qui, comme la quasitotalité de ses compatriotes, croit pourtant dur comme fer à la « marocavité » du Sahara occidental. A l'approche du référendum d'autodétermination, toute la classe politique est à cran. Elle fait le compte des « Incertitudes » qui pèsent sur cette consultation, dresse la liste de ceux qui mégotent leur soutien à cette « cause sacrée ».

et les siens ne lui compliquent pas la tâche. A chacun de se tenir à sa place : « Nous sommes le pays-hôte, souligne-t-on à Rabat, L'ONU est en position d'obligé. »

est-il tenté de faire valoir à

taux, et singulièrement les Etats-Unis, n'ont pas intérêt à le désta-biliser. Ne se présente-t-il pas comme un élément modéré au sein du monde arabe, qui a joué et peut encore jouer un rôle d'utile entremetteur dans les négociations de

en reste! » ajoute-t-il, la voix sou-

Une sumée noiratre monte des

entrepots aux façades effoodrées. La rue n'eo est plus une, c'est un cloaque, un fouillis de détritus indescriptible où flotte l'odeur

tenace du plastique brûlé, «Il ne me reste plus rien, sanf ma voi-ture», ajoute un commerçant. Le

carburant? "Ponr ça, pas de pro-blème! Ils se sout bien servis de nous, alars moi maintenant, je me

sers / v. lance-t-il comme par déti.

La plupart des automobilistes

kinoîs font de même. Les stations

d'essence, curieusement, n'ont pas subi la foudre des émeutiers : cha-

cun «se sert» ou se débrouille au

En moins de vingt-quatre heures, les prix ont doublé. Et sans doute n'est-ce qu'un début,

Le butin des pillages, soigneuse-ment stocké, sera vraisemblable-ment écoulé au prix fort des que

les penuries se feront trop criantes.

Pour beaucoup, le pire semble très proche : « En temps normal, Kin-

proche: "En temps normal, Alm-shasa dispose d'environ quatre jours de stocks de nourriure. Mais, orec les pillages, il ne reste plus rien. D'ici deux ou trois jours, le gros de la population vo commen-cer à ovoir falm", prédit le Père Paul Vanderedt.

marché noir.

paix au Proche-Orient? Tout le monde politique maro-cain a fini par comprendre que la ligne de partage du « patriotisme » ne passait pas entre ceux qui acceptent le jugement des urnes et ceux qui le récusent. Ce référendum «confirmatif», le Maroc, alors en mauvaise posture militaire et diplomatique, l'avair accepté en 1981. Il ne lui est plus possible de revenir sur sa parole : la communauté inter-nationale lui en tiendrait rigueur. « Il faut éviter d'adopter, en la matière, une attitude à l'indienne», reconnaît M. Nadir Yata, rédacteur eo chef du quotidien pro-communiste, Al Bayane.

Est-ce à dire que le processus référendaire sera mené à son terme? Les autorités marocaines feront en sorte, jouant sur les lacunes et les ambiguïtes du plan de paix de l'ONU, de s'entourer de toutes les « garanties » propres à leur assurer un résultat conforme à leurs espérances. Il sera toujours temps, le cas échéant, de faire porter à d'autres la responsabilité d'éventuels dérapages qui pourraient aboutir à un report sine die de la

De tous bords, l'heure est donc à

• Des séries longues qui retracent 40 ans de vie

économique et sociale.

la « vigilance » pour débusquer les pièges d'un référendum dont le résultat, pour les Marocains, est connu d'avance. Début août, l'armée de Sa Majesté a ainsi entrepris de ratisser, de food en comble, le no man's land qui s'étend entre le mur de sable et la frontière algéromauritanieuoe et dans lequel le Froot Polisario avait décidé de renforcer sa présence avant l'entrée en vigueur, le 6 septembre, du cessez-

#### Quatre mois de retard

Va-t-il falloir refaire le « ménage »? Dans un message adressé à M. Perez de Cuellar, Hassan II s'est déjà plaint de la pré-sence de «25 engius blindès» dans ce oo man's land. La presse locale, de soo côté, dénonce les « infiltra-tions de bandes adverses » et somme l'ONU d'y mettre bon ordre. Pour le moment, l'aviation marocaine exécute des missions de surveillance - dénoncées par le Front Polisario comme des « violations du cessez-lefeu» - aux lieu et place des «Casques bleus» de l'ONU, encore trop peu nombreux et mal équipés pour repérer les va-et-vient suspects dans ces territoires dits «libérés».

Vigilantes, les autorités de Rabat le sons aussi sur le point-clé de l'identification des Sahraouis appeles à se rendre aux urnes. A cet égard, l'ONU n'a pas respecté le calendrier qu'elle s'était fixé. Quatre mois de retard à rattraper pour res-pecter l'échéance, à savoir l'organisation de la consultation à la fin du mois de janvier 1992. Aussi longtemps que ce travail de recensement n'aura pas été mené à bien, le Maroc n'entend pas autoriser le déploiement complet de la Mission des Nations unies pour l'organisa-tion d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO), aujourd'hui réduite à quelque trois cents hommes, soit le dixième seulement de l'effectif total prévu.

Le Maroc a annoncé très tôt ses prétentions en présentant à l'ONU des listes sur lesquelles figurent plus de cent vingt mille personnes, présentées comme des Sahraouis qui



ont trouvé refuge, à différentes épo-ques (de 1958 à nos jours) et sous différents prétextes Iguerres et sécheresses), dans le royaume ché-rifien. A la lumière du plan de paix des Nations unies, Rabat a jugé que le recensement effectué, eo 1974. par le colonisateur espagnol, servait de simple base de calcul. L'avenir dira, une fois fixés les critères d'identification, si ses exigences se réduisent à une opération dilatoire.

Pour le reste, les autorités locales comme les milieux de l'opposition ne cessent d'affirmer, en chœur, le droit inaliénable du Maroc d'exercer au Sabara occidental, aux différentes étapes du processus de paix, «tous les attributs de sa souveraineté». Le parti de l'Istiqual, par la voix de M. Mohamed Louafa. chargé de ses relations extérieures, tappelle « l'obligation constitution-nelle qui est foite à l'orinée de défendre le territoire dans ses fron-

ouvertement l'ONU, chacun, ici, s'efforce de la tenir co respect. « Nous n'avons nucune confiance dans les Nations unies, affirme M. Mohamed Elyazghi, adjoint au premier secrétaire de l'Union socialiste des forces populaires (USFP). Leur ignorance peut les conduire au soutien des thèses séparatistes.»

#### Un climat de suspicion

Dans ce climat de suspicion, les «hommes bleus» de M. Perez de Cuellar sont le dos rond, évitent de répliquer aux multiples tracasseries dont ils sont l'objet sur place, sachant qu'un mot de trop ou un geste de travers leur vaudrait, de la part de leurs interlocuteurs marocains, une volée de bois vert. N'at-on pas discrètement conseillé au personnel de l'ONU de ne pas por-

ter sur cux, dans les rues de Lazyoune, la principale ville du Sahara occidental, macarons et autres brassards des Nations unies car « cela risquerait d'exaspèrer la population »?

Pour obtenir l'agrément de Hassan II, FONU a dû reconnaire, notamment, le rôle du Maroc comme puissance administrante au Sahara occidental, accepter la prescance de solvante cinq mille soldats de Sa Majesté, postés le long du mur de sable. Maîtres du terrain, les autorités locales disposent ainsi d'un avantage décisif sur leurs adversaires sahraouis et entendent bien l'exploiter à fond, au risque de bafouer l'esprit du plan de paix qui prévoit un référeodum « snns

Parmi les défenseurs de la «marocanité» du Sahara occidental, il se trouve des esprits ouverts pour inviter les responsables locaux à manœuvrer finement, à user de la voie politique, plutôt que de la voie policière, afio d'inciter les électeurs à faire le bon choix. «Du côté de Laayoune, l'animosité est très forte vis-à-vis des gens du Nord, spécialement à l'encontre des ngents du ministère de l'intérieur qui ont la main lourde, racoute un vieil habi tué des lieux. Le slogan de l'indèpendance, surtout dans l'environnement international d'aujourd'hui. peut être encore mobilisateur. Il faut donc, dès à présent, promettre aux Sahraouis une large autonomie.»

Quoi qu'il en soit, Hassan II entend, coûte que coûte, forcer le destin. Il s déjà dit aux responsables des partis politiques son intention de se rendre, de nouveau, au Sahara occidental, début novembre, à l'occasion du 16 anniversaire de la «Marche verte». Le Marce vient, en outre, de lancer l'idée de «rassembler au Sahara occidental tous ceux qui s'estiment Sahraouis s. Pour faciliter le travail d'identification de l'ONU ou pour lui forcer la

JACQUES DE BARRIN

670 pages - Prix 550 F عَكِدُ النَّ الأصل

ESOUTH .

la référence au bout des pages...

i langue fr is marché

- 376

4-25

.....

17 - 27 - 428

A STATE

'3'---

ं स्था जिल् जिल्हे

্ন কৰিছিল। কিন্তু লগ

i si galiq galiq galiq

LARON

# Les croisades du président Collor sont au point mort

Des réformes constitution-nelles bloquées, des grèves qui menacent de s'étendre, un taux d'inflation de nouveau proche de 20 %, des-scandales en série : les croisades du président Fernando Collor de Mello, au pouvoir depuis dix-huit mois, paraissent au point mort.

STATE OF THE STATE

cidental

RIO-DE-JANEIRO

de notre correspondant

L'agitation qui règne en ce moment dans les milieux politiques et économiques brésiliens cache une situation de dénrime généralisée dans le pays. « Nous traversons une période de transition, dit le président de la ban-que centrale, M. Francisco Gros, et donc de confusion générale. » Engagé dans une politique de modernisation sans précédent, le Brésil a en effet du mal à réussir ces transformations. Symbole le plus éclatant de ce climat, le « ratage », mardi. 24 septembre, de la privatisation de l'entreprise sidérurgique Usiminas.

Le programme de privatisation, annoncé par le président Collor de Mello des sa prise de fonc-tions en mars 1990, devait débuter avec la mise aux enchères, à la Bourse de Rio-de-Janeiro, de cette entreprise florissante de 14 000 employés, la septième du monde dans sa catégorie en termes de productivité. Un fleuroo de l'industrie brésilieoce dont la vente devait rapporter à l'Etat un peu moins de 2 milliards de dollars. En butte depuis. plusieurs semaines à des actions judiciaires de parlementaires de l'opposition, l'opération, conduite par la Banque nationale de déve-loppement économique et social (BNDES), a finalement été repoussée à une date indéterminée. Plusieurs décisions de justice. interdisaient en effet aux acheteurs éventuels l'utilisation de titres - ceux de la dette, par exemple - comme moyeos de

cootrôle de l'inflation, tonjours objectif prioritaire du gouvernement, marque aussi le pas, et l'inflation devrait friser les 20 % poor le mois de septembre, environ deux fois plus qu'au mois de juin.

La modernisation des struc-

tures fiscales qui régissent les rapports entre le ponvoir fédéral et les vingt-sept États ou terri-toires, et la réforme du régime de demeots constitutionoels, sont pour l'instant bloquées. Cette réforme constitutionnelle, proposée à la fin du mois dernier par le chef de l'Etat et maintes fois remaniée depuis, est aujourd'hoi devant le Congrès, où elle a peu de chances d'être adoptée dans sa forme actuelle, malgré les multiples consultations qui ont pré-cédé son dépôt. La convocation, au début de la semaine, du Conseil de la République - un comité consultatif de quatorze membres réunissant les dirigeants parlementaires et une partie de l'exécutif, – pour la première fois depuis l'adoption de la Constitution de 1988, o'avait déjà pas abouti. La mise au poiot d'un projet eventuellement acceptable par les députés et sénateurs, pour éviter, selon le terme du prési-dent, le «collopsus» du pays, a même provoqué une cacopbonie qui a parfois frisé le ridicule. Les différents gouverneurs coosultés. se sont ainsi accusés mutuelle-ment de vouloir profiter de ces consultations à des fins électorales ou personnelles:

#### Méthode Coné

Dans ce contexte, les chefs d'entreprise, ne se font guère d'illu-sions 94 % d'entre eux, selon une enquête réalisée par la chambre de commerce américaine, pensent que. I inflation va encore augmenter, et 80 % s'attendeot à la mise eo œuvre prochaine d'un nooveau

plan de choc. Un pronostic que réfute bien évidemment le minis-tre de l'économie et des finances, M. Marcilio Marques Moreira, même s'il estime que l'« on ne peut laisser la situation se détériorer ». Il affirme « voaloir éviter l'application de plans aux effets de plus en plus courts » et fait preuve d'uo optimisme que les mauvaises langues assimilent à la méthode Coué, tout eo prédisant deux anoées de eroissance zéro. Les autorités brésiliennes auront aussi beaucoup de mai - comme le reconnaît M. Marques Moreira en parlant de a négociations très diffi-ciles » – à obtenir de la mission du Fonds monétaire international le prêt stand-by de 2 milliards de dollars dent elles ont le plus grand besoin. Et cela même si certaines entreprises brésilieuoes performantes, comme la compagnie d'Etat des pétroles Petrobras ou la fabrique de cellulose Aracruz, sont parvenues à trouver d'importants fioaccements sur les marchés

#### Un «scandale du café»

A cette crise économique et politique qui frappe le pays, s'ajoute noe erise morale. Les affaires de corruption se multiplient et touchent de très près le pouvoir central. La première dame du pays est toujours sous le coup de graves accusations touchant son rôle à la tête de l'organisation caritative LBA (Légion brésilienne d'assistance). Uo épisode rocambolesque a récemment aggravé ce dossier, le propre frère de Rosane Collor ayant tente d'assassiner un maire d'une ville de l'Etat d'Alagoas, dont sa famille est originaire, sous prétexte qu'il avait fourni des indications sur les malversations

Aujourd'hni confortablement installé en prison - cellule privée, télévision et visites permanentes à la suite de tractations entre la famille et la police de l'Etat, Joaozinho Malta attend le résultat d'une demande de mise en liberté.

Et un autre membre de la famille, José Hercolino Alcaotara Car-valho, à la tête de la LBA de Sao-Paulo, est aussi sous le coup d'une

inculpation. Plus grave encore, des proches de l'ancien ministre de l'économie de l'ancien ministre de l'économie et des finances, M= Zelia Cardoso de Mello, et du frère du président, M. Leopoldo Collor, sont mêlés au « scandale du eafé ». Un petit nombre de personnes, dont MM. Pedro Henrique Melao et Guilherme Ribeiro, ont à l'évidence eu accès à des informations concernant la décision du Brésil de suspendre ses exponations de café en mars dernier. M. Melao. qui n'était auparavant jamais iolervenu sur ce marché, a ainsi réalisé un profit de 168 000 dol-lars (1 million de francs environ) en six jours à la Bourse de New-York, grâce à la divulgation d'in-formations qui devaient rester confidentielles.

Comme le souligne le sénateur Frederique Heorique Cardoso (Parti socialiste brisilien), « tautes ces affaires, qui s'ajoutent oux rumeurs vraies ou fausses, sont désastreuses et diminuent considé-rablement la crédibilité du gouver-nement ». Même si ces scandales sont condamnés par des politiciens qui sont loin d'être au-dessus de tout soupcon, le gouvernement à grand-peine à endiguer la montée des mécontentements et le blocage de son action qui en résulte. Le personnel de la banque centrale et des établissements bancaires natio-oaux est en grève depuis une dizaine de jours, et le monvement qui a pour but la revalorisation des salaires pourrait s'étendre à d'autres domaines d'activité.

«Le manque de coordination à la tête de l'Etat est évident», dis M. Cardoso. Une affirmation que directeur de la banque centrale oe dément pas : «Il est vrai qu'il n'y a même pas de consensus au sein du gouvernement.» La prestatioo du vice-président Itamar Franco, qui s'est déclaré, il y a quelques jours, contre le plan de

effet que les accrochages répétés, et le plus souvent publics, entre plusieurs mioistres. A tel point que le président Collor a récemment demande à ses ministres de se a comporter en unachas », estimant que «ceux qui ne se sentaient pas capables de défendre le gouvernement devaient le quitter».

Le chef de l'Etat, qui n'a pas encore atteint la moitié de soo mandat, a beau affirmer qu'il ne souhaite pas procéder à un remaniement ministériel, la crise est patente et l'issue incertaine. « En fait, dit un diplomate, la mise en more de deux plans conjoncturels aurait ou permettre de gagner du

de structures, mais ce répit n'a pas èlé mis à profit. Avec la précédente equipe éconamique, la politique extérieure était négligée au profit de l'action à l'intérieur du pays. On assiste pratiquement à l'inverse aujourd'hui ».

Pour l'heure, les oligarchies, qu'elles soient économiques ou politiques, jouent leur propre jeu d'influences et ne s'accordent que sur la gravité de la crise. Si elle ne se résoud pas, le pays, reconnait le ministre de l'économie, « pourrais planger dans une seconde décennie de médiocrité. v

DENIS HAUTIN-GUIRAUT



# la langue française vous ouvre les marchés internationaux



Le 3ème Forum Francophone des Affaires, organisé en préambule au Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvemement des pays francophones, offre aux entreprises françaises un espace privilègié d'échanges et de partenariats.

Rencontrez les entreprises venues de 30 pays (Amérique, Asie, Afrique, Europe de l'Ouest et de l'Est) pour vous proposer:

- · des opportunités d'investissement, des débouchés commerciaux,
- des complémentarités industrielles.

TELEPHONE (16) 46 41 58 88 TELECOPIE (16) 45 41 15 90

17 025 LA ROCHELLE CEDEX

OCETOUR-CONGRES

14, COURS DES DAMES









### **EXCLUSIVEMENT SUR ABONNEMENT**

**Un** peut encore lancer en France un mensuel qui ne copie pas les autres.



canards ont des airs de perroquets. C'est à peine si leur couleur les distingue. SENS MAGAZINE apporte une voix originale à la presse française. Celle de l'humanisme. Mensuel, il se donne le temps de la réflexion pour juger, commenter. Et pas cocommenter.

Sens Magazine 8 bd Bonne-Nouvelle 75010 PARIS. Tél. (1) 42 46 27 28

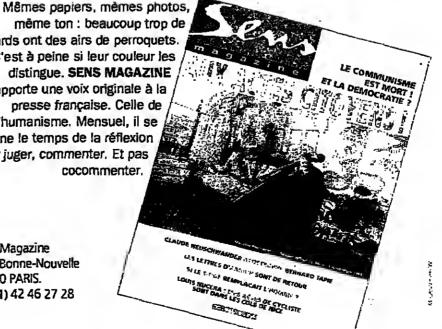

# **AMERIQUES**

CANADA: la crise constitutionnelle

# Ottawa fait des propositions pour renouveler le fédéralisme

La gouvernement conservateur de M. Brien Mulroney e depose mardi 24 septembre devant le Perlement fédérel vingt-huit nouvelles propositions dans l'espoir de réeoudre le crise constitutionnelle que traverse le pays et satisfaire à le fois les revendications du Québec, dee eutochtones et dee provinces de l'Ouest.

MONTREAL

correspondance

Dans ce nouveau document, Ottawa réaffirme, quinze mois anrès l'échec de l'accord du lac Meech, le caractère distinct du Ouébec, qu'il entend faire inscrire dans la Constitution. L'année der-

□ ETATS-UNIS : éxécution du meurtrier noir d'un noticier blanc. -Un Noir américain, condamné à mort en 1978 pour le meurtre d'un policier blanc, a été exécuté mercredi 25 septembre pres d'Atlanta (Georgie). Warren McClesky, quarante-quatre ans, est passé sur la chaise électrique, peu après le rejet d'un appel devant la Cour supreme. Le condamné avait échappé pendant treize ans à l'exécution, les

Le Monde

Edité par la SARL le Monde

Durée de la société :

cent ans a compter du 10 décembre 1944

Principaux associés de la société :

Société civile « Les rédacteurs du Monde ».

Association Hubert-Beuve-Méry »

Société anonyme des lecteurs du Monde

Le Monde-Entreprises.

M. Jacques Lesourne, gérant.

Reproduction interdite de tout article, sauf accord avec l'administration

Commission paritaire des journaux

ISSN: 0395-2037

PRINTED IN FRANCE

Renseignements sur les microfilms et index du Monde au [1] 40-65-29-33

12. r. M.-Gunsbourg 94852 IVRY Crdex

Mulroney n'avait pas réussi, après trois ans de négociations, à faire accepter que ce « caractère distinet » soit reconnu, et cel échec avait accru le sentiment indépendantiste dans cette province francophone du Canada. Le premier ministre québécois, M. Robert Bourassa, avait par la suite annoncé que, faute d'un règlement du contentieux constitutionnel, il organiserait un référendum sur la souverainelé en 1992.

En promettant de « ramener le Québec dans la famille canadienne», M. Mulroney a déclaré que ces réformes permettront au Québec de « s'épanouir en tant que société distincte ou sein du Canada ». Le gouvernement fédéral, qui cherche à salisfaire les revendications des Québécois sans

acceptés. McClesky, qui niait avoir tue l'officier de police Frank Schlatt lors du cambriolage d'un magasin à Atlanta en 1978, arguait dans ses appels que les Noirs ayant tué des Blancs étaient plus souvent exécutés que les Blanes avant assassiné des Noirs, McClesky est le quinzième condamné de Georgie et le cent-cinquante-cinquième des Etat-Unis à passer sur la chaise électrique depuis 1976. - (AFP.)

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL : 15, RUE FALGUIÈRE 75501 PARIS CEDEX 15

Tél. : (1) 40-65-25-25 Télécopieur : (1) 40-65-25-99 Télex : 206.806 F

Françoise Huguet, directeur général hilippe Dupuis, directeur commercia

t5-t7, rue du Colonel-Pierre-Avia 75902 PARIS CEDEX 15

Tel.: (1) 46-62-72-72 Telex MONDPUB 634 128 F

Télefax : 46-62-98-73. • Société filiale de la SARL le Monde et de Régie Piesse SA.

Le Monde

TÉLÉMATIQUE

**ABONNEMENTS** 

PAR MINITEL

code d'accès ABO

sez 36-15 - Tapez LEMONDE ou 36-15 - Tapez LM

pour autant leur accorder un traitement de faveur, a proposé d'accorder de nouveaux pouvoirs aux provinces, nolamment sur les forêts et les mines, le tourisme et les loisirs, le logement et les affaires municipales. Ottawa offre en outre aux provinces de négocier la délégation de certains pouvoirs législatifs et des ententes sur la culture et l'immigration. Le Parti libéral au pouvoir à Québec ne revendique pas moins que les

pleins pouvoirs dans vingt-deux lomaines, dont la culture et les communications, l'agriculture et l'energie, Par ailleurs, certaines revendications traditionnelles du Québec, comme le droit de veto ou le droit de regard sur la nomination des juges à la Cour suprême, n'ont pas été abordées.

#### Une représentation régionale plus équitable

Pour satisfaire les autochtones, le gouvernement fédéral propose d'inclure dans la Constitution un droit général à l'autonomie gou vernementale » qui entrerait en vigueur dans un délai de dix ans. Ils auront ainst la possibilité de « se tailler leur place dans le Conodo de demain », a indique M. Mulroney.

Les provinces de l'Ouest canadien, qui réclamaient une réforme

ADMINISTRATION:

ADMINISTRATION:

1, PLACE HUBERT-BEUVE-MÉRY

94B52 IVRY-SUR-SEINE CEDEX

Tél.; (1) 40-65-25-25

Télécopieur: (1) 49-60-30-10

Télex: 261.311 F

du Sénat, se voient offrir d'élire les sénateurs au suffrage universel. une première dans l'histoire canadienne, avec une représentation régionale plus équitable.

Les partis d'opposition, de leur côté, qui souhaitent un « gouverne-ment central fort », ont réagi avec prudence. Le chef de l'Assemblée des premières nations, une organi-sation qui rassemble un demi-mi-lion d'autochtones, M. Ovide Mer-credi, a mal accueilli ce nonvau projet et rappelé que leur droit à l'autodétermination « n'est pos negociable ». Au Québec, le Parti québécois (PQ, opposition) et les principales centrales syndicales ont dénoncé ce projet, qu'ils considè-rent comme « le plus centralisateur de l'histoire du Canada ».

JEAN-ANDRÉ LEBLANC

□ Victoire libérale au Nonvean-Brunswiek. - Les électeurs du Nouvenu-Brunswick, qui compte un tiers de francophones, ont confié un second mandat à M. Frank McKenna, chef du Parti libéral. Celui-ci a obtenu 47 % des suffrages lors des élections qui ont eu lieu lundi 23 septembre dans cene province de l'est du Canada. Le Parti libéral a conservé 46 des 58 sièges qu'il détenait précédem-

#### BULLETIN D'ABONNEMENT

| BONNEMENTS                                       | 1 |   |   | Di |
|--------------------------------------------------|---|---|---|----|
| ACE HUBERT-BEUVE-MÉRY<br>12 IVRY-SUR-SEINE CEDEX | į | _ |   |    |
| Tél. : (1) 49-60-32-90                           | į |   | 7 | me |
| Attrock                                          | ! |   |   |    |

| Tarif     | FRANCE         | SUIS-BELG.<br>LUXEMB.<br>PAYS-BAS | AUTRES PAYS Poie Detunie-CEE |
|-----------|----------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 3<br>mois | 468 F          | 572 F                             | 796 F                        |
| MOIS      | 890 F          | t t23 F                           | t 560 F                      |
| l<br>aq   | t <b>620</b> F | 2 986 F                           | 2 960 F                      |

ÉTRANGER: par voie aérienne tarif sur demande. Pour vous abonner. né de votre règlement à l'adresse ci-dessus

Changements d'adresse définitifs ou iés à formuler leur demande deux semaines avant leur départ, en 36-15 - Tapez LEMONDE ndiquant leur numéro d'abonné. X

URÉE CHOISIE

Code postal:

PP.Paris RP 111 MON 03

# DIPLOMATIE

Lors du sommet de Maastricht

### Londres pourrait mettre son veto au projet néerlandais d'union politique

Le projet de traité sur l'union politique européenne proposé par lee Pays-Bas suscite méfiance et hostilité à Londres. Pour les Britanniques, il e'agit d'une nouvelle tentative d'Imposer une structure fédérale, qui prèvoit de facto des abandons de souveraineté. Pour M. Mejor, qui doit déjà effronter les remous provoques eu sein du Parti conservateur par l'accord sur l'union monétaire, le projet néerlandeis est inacceptable en

LONDRES

de notre correspondant

Le style de M. John Major n'est certes pas comparable à celui de son prédecesseur. M= Margaret Thatcher aurait sans doute déclenché un tir de barrage verbal et diplomatique contre le projet néerlandais de traité sur l'union politique européenne, probablement tout aussi « radical », vu de Londres, que la précédente ébauche luxembourgeoise vieille d'un mois. Bien des choses sont contestables dans le projet présenté par M. Piet Dankert, le secrétaire d'Etat néerlandais aux affaires européennes (le Monde du 25 septembre), mais certaines, pour les Britanniques, sont carrément inacceptables.

Si la Grando-Bretagne peut se satisfaire de l'affirmation de principe selon laquelle les questions relatives à la politique étrangère et à la sécurité d'une part, à la police et à la justice d'autre part, relèvent de la coopération intergouvernementale et sont donc soumises au libre arbitre des Etats membres, elle ne peut avoir que des inquiétudes devant des concepts tels que la «co-initiotive» reconnue à la Commission européenne ou-que le partage des responsabilités, «chacun selon ses compétences », entre. la Commission et les Etats

S'agissant notamment des affaires étrangères et de la défense, la Grande-Bretagne entend garder l'intégralité de ses prérogalives. D'autant que la logique du projet ncerlandais conduit tout droit à un transfert de compétences et de pouvoirs au profit du Parlement européen, (regardé ici comme un organe sans reelle représentativité), qui, par un simple vote majoritaire, pourrait s'imposer à une législation nationale. Cette perspective, comme les références à un

processus graduel menant a nne Europe « à vocation fédérale », auraient déchaîné, hier, les foudres de M= Thatcher. Ce faisant, elle aurait fait chorus avec une opinion britannique majoritairement réticente devant toute velleité supranationale. M. John Major, lui, s'est efforcé d'adopter une position à première vue plus conciliante, ce qui ne veut pas dire que, sur le fond, il soit pret à davantage de concessions. « C'est comme cela, a-t-il explique, que l'Europe fonctionne : une proposition est ovancée. Elle prête souvent à controverse, c'est souvent une occasion de grondes discussions entre quelques Etats membres, mais après discussion, une conclusion est obtenue qui satisfait tout le monde (...). D'ici au sominet de Maastricht, j'espére que nous par-viendrons à un accord.»

Dans la pratique, cela signifie que M. Major va entreprendre une tournée dans plusieurs capitales européennes (Paris, Bonn et Rome), ponr expliquer la position britannique. Faute de convaincre, Londres n'hésiterait pas à imposer son veto lors du prochain sommet. Sur le style justement, il y a cependant bien des différences entre M. Major et son prédécesseur : comment imaginer qu'au cours d'un déjeuner restreint avec son homologue français, M= Thatcher ait pu affirmer avec chaleur une profession de foi personnelle pro-européenne et l'engagement de son pays dans une marche « irre-versible » sur le chemin de la construction communautaire?

#### Contact « personnel et amical » avec Mª Cresson

C'est pourtant à cet exercice que s'est livre M. John Major lorsque, mardi 24 septembre, il a reçu à déjeuner M= Edith Cresson, au 10 Downing Street, Rencontre destinée à nouer un « contact personnel et amical» entre les deux premiers ministres d'abord (et cet objectif a apparemment été atteint), rencontre utile sur le plan politique et diplomatique puisqu'elle a permis au premier ministre français de mesurer l'ampleur de la détermination britannique, M. Major a clairement indiqué à son interlocuteur que, quel que soit le compromis qui pourrait être atteint avant ou à l'occasion du sommet européen de Maastricht (prevu les 9 et 10 décembre) s'agissant de l'union onétaire et politique de l'Europe, en dernier ressort le point de vue britannique serait décidé par le Parlement de Westminster.

Cette lointaine échéance offre une certaine liberté de manœuvre à M. Major, dans la mesure où elle lui permet de conduire les une relative liberté par rapport à l'aile «dure» du Parti conservateur. Il s'agit pourtant pour lui d'une liberté relative : début octobre, à Blackpool, le Parti conservateur se réunit en congrès préélectoral. Ce sera l'occasion pour les européanistes convaincus, comme M. Edward Heath, et pour les partisans du «grand large», pourfen-deurs de dérives fédéralistes, de faire valoir leurs points de vue, c'est-à-dire aussi de critiquer un premier ministre dont les opinions et les choix diplomatiques sont moins tranchés – et donc souvent moins intelligibles - que ceux de M= Thatcher.

M. Major a déjà fort à faire avec le vent de fronde qu'a levé au sein de son parti le compromis sur l'union monétaire réalisé lors de la rencontre des ministres des finances des Douze, à Apeldoom (Pays-Bas). Le chancelier de l'Echiquier, M. Norman Lamont, a été vivement critiqué à cette occasion et a dû réaffirmer que Londres n'avait en aucun cas assoupli sa position au sujet de la monnaie unique. Une campagne est d'ores et déjà lancée dans les rangs du Parti conservateur pour obtenir l'organisation d'un référendum sur la question de l'union monétaire et politique. A la base de cette initiative, on retrouve la droite et l'extrême droite du parti, et sur-tout les membres du «groupe de Bruges », composé d'antifédéralistes purs et durs, dont Ma Thatcher partage bien des vues

M. John Major devra donc adopter une ligne médiane à propos des engagements européens de la Graode-Bretagne s'il veut maintenir une certaine cohésion dans son parti, coodition indispensable pour espérer gagner les prochaines élections.

LAURENT: ZECCHINI

# Voici trois bonnes raisons d'acheter une voiture.



Trois nouvelles Sénes Spéciales Renault 19, trois rapports équipement-prix exceptionnels, trois caractères différents devraient vous fournir uoe bonne raison

> d'acheter une voiture. A partir de 63900 F. la

turbulente: 5 vraies places, un autoradio FM cassettes stéréo, et une santé inépuisable en

version essence ou Diesel. La Renault 19 Dynamic est réservée à ceux qui ne peuvent envisager de se déplacer sans

un certain transport des sens : 2 motorisations vives et souples, un

équipement sportif et complet.

 La Renault 19 Europa transforme n'importe quelle grande distance en plaisir : équipement et confort d'une grande routière, autoradio

Tarif au 01/07/91. A.M. 92. Garantie antiion Renault 6 ans. Diac votre

SERIES SPECIALES. POURQUOI VIVRE SANS ELLES?



STILL COTTO TOUR FILE

TANCONS.

STATE OF THE STATE

The Party Land



## **POLITIQUE**

Le Monde ● Vendredi 27 septembre 1991 9

Aux Journées parlementaires du PS

# Le premier ministre n'a pas réussi à dissiper la morosité des socialistes

socialistes se sont réunis, mercredi 25 septembre à l'Assemblée nationale, pour leurs journées parlamentaires, qui devaient sa poursuivra jeudi matin. La premier ministra, Mar Edith Cresson, ast venue leur présenter les grandes lignes da son « programme Matignon ». en incitant les socialistes à ne pas «baisser les bras» même si, a-t-elle observé, « la situation économique et sociale est difficile ». Dans la matinée, le premier secrétaire du PS, M. Pierre Mauroy, avait, lui aussi, appelé les parlementaires à la « mobilisation» en les mettant en garde contre la « tentation de la critique permanente ou du repli sur soi ». Les députés et les sénateurs ont également débattu du projet de loi de finances pour 1992, en présence de M. Pierre Bérégovoy, ministre de l'économie et des finances, et de M. Michel Charasse, ministre du budget. M. Bérégovoy s'est indigné des critiques récemment formulées par las amis de M. Lionel Jospin à l'encontre de sa politique économique, en indiquant que cette fois, «la ligne jaune a été franchie». En dépit des avartissements de M- Cresson et de M. Mauroy, l'ambiance était morose chez les parlementaires socialistes à quelques jours de l'ouverture de la session d'automne.

met mettanial in the

700 1 - MESSEY

. D. - \*

o out pas le moral, c'est devenn clas-sique. Mais des parlementaires socia-listes qui trouvent à peine la force de s'épancher dans les couloirs, c'est grave! Il serait faible de dire que le discours-fleuve du premier ministre, pendant plus d'une heure mercedi 25 septembre, n'a pas contribué à leur insuffier l'espoir et la mobilisa-tion auxquels, pourtant, il les appe-lait. Comme le confiait, fatigué, un député: « Les têtes de chapitre étaient hien : » Mais il aioutait étalent bien ... . Mais il ajoutait : «On ne peut même plus critiquer, car nos électeurs ne comprendraient pas que l'on continue à voter avec la mojorité l'Alors, on rentre lo tête dans le sable et on attend que la

vague passe.»

Heureusement pour l'hygiene mentale des socialistes, il leur restait tout de même une bonne petite polémique en stock : celle suscitée, dimanche demier, par les amis de M. Lionel Jospio à l'encontre de la politique économique et budgétaire conduite par MM. Pierre Bérégovoy et. Michel Charasse. Au cours de cette réunion des partisans du cou-rant I (celui de MM. Jospin, Mauroy, Mermaz), certains proches du ministre de l'éducation oationala s'étaient en effet violemment attaqués à la «référence Poincaré» qui, selon eux, détermine la philosophie mooétaire de M. Bérégovoy, au détriment de la lutte contre le chômage (le Monde du 24 septem-

La veille des Journées parlemen-taires, c'était au tour de M. Henri Ernmanuelli, président de la com-mission des finances de l'Assemblée nationale et proche, lui aussi, de M. Jospin, de repartir à l'attaque, en mettant en cause; dans un entretien accorde à *Libération*, Pouverture du capital des entreprises publiques aux actionnaires privés, eutorisée récem-

Selon un sondage BVA

### Les cotes de M. Mitterrand et de Mme Cresson à la baisse

au 18 septembre par BVA suprès de 995 personnes et publié dans l'hebdomadaire Paris-Match dalé do 26 septembre, les cotes de popularité de M. François Mitterrand et de M= Edith Cresson perdent respectivement 5 et 7 points en septembre par rapport à juillet. Le chef de l'Etat de recueille que 46 % de boones opioions (contre 51 % en juillet) tandis que 45 % des personnes interrogées (contre 40 %) déclarent en avoir République obtient ainsi son plus manyais résultat depuis mars 1986 (45 % de bonnes et de mauvaises opinions). De son côté, Ma Editb

Selon un sondage réalisé du 13 Cresson recueille 28 % de bonnes opinions (contre 35 % en juillet) et 47 % de maovaises (contre 45 %). En cas d'élections législatives anticipées, le rapport gauche-droite reste stable par rapport à juillet, et toujours favorable à l'oppostion : 38 % des personnes interrogées voteraient en faveur de la droite (-1,5) contre 33 % pour la gauche (-1,5). Le RPR est crédité de 27 %, le PS evec le MRG de 24 %, les écologistes de 16 %, le Front oational de 13 %, l'UDF de 11 %, le PCF de 7 % et l'extrême gauche de 2 %. Ces questions sur gauche de 2 %. Ces questions sur les intentions de vote ont été posées à 3 790 personnes du 2 au 5 et du 13 eu 18 septembre.

La contre-offensive, curieusement, est venue des amis de M. Pierre Mauroy, qui pourtant se retrouvent au sein du même courant que ceux de M. Jospin. M. Jean Le Garrec a ainsi pris sévèrement à partie ceux qui «laissent croire qu'il existe une voie royale, une recette miraculeuse » pour sortir d'une situation économique difficile et qui «s'amusent à manier je ne sais quelle dévaluation ou quel déficit », «Si nous n'avons pas le courage de trancher cette question entre nous, le débat sera toujours biaisé!», s'est exclamé le député du Nord. Quant à la proposi-tion du « tout on rien » de M. Emmanuelli concernant les priva-tisations, M. Le Garrec l'a qualifiée sans ménagement d'« erreur économique, stratégique et industrielle».

Le député mauroyiste ee s'est tou-tefois pas privé d'alerter lui aussi le gouvernement sur les evraier ques-tions » qui restent selon lui à abor-der : celle de la fiscalité du patrimoine et des collectivités locales, celle du travail et de l'eménagement du territoire. « Il y a des choses qui ne passerons pas, madame le premier ministre!» a i lancé à l'adresse de M. Cresson, en l'appelant notamment à tenir « un discours très rude envers le patronat, car il n'est pas acceptable que la scule variable de gestion soit la variable sociale».

Après ce sévère règlement de comptes, l'intervention de M. Emmanuelli est apparue plutôt prudente. Le président de la com-mission des finances s'est contenté de déplorer quelques-unes des dispositions contennes dans le projet de budget, comme la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés, qu'il aurait souhaitée progressive, afin de «trai-ter les peilles et moyennes entreprises de fessionnes de l'important de façon différentielle», tout en pré-cisant qu'il parlait de ce vœu « à l'imparlait » et qu'il n'y svait pas, sur ce sujet, à craindre un quelcon-que « dérapage » entre le groupe et le gouvernement.

Autre divergence devenue soudainement mineure: les dérogations à la taxation des plus-values accordées dans certaines conditions aux chefs d'entréprisé, qui ne paraissent pas « justifiées » aux yeux de M. Emma-nuelli. A propos des privatisations, il a observé en souriant qu'on lui avait suggéré de « prendre un rendez-vous », avec le premier personnage de l'Etat, seul à même de trancher cette question... M. Emmanuelli a, en revanche, insisté sur un point, qui pourrait d'ailleurs recueillir l'aval du gouvernement : instituer un mora-toire sur l'annonce des licenciements dans les entreprises publiques. Quant aux reproches qui lui avaient été adressés, le président de la commis-sion des finances s'est contenté de souligner qu'il ne mettait « pas en cause la solidarité avec le gouverne-ment » et qu'il regrettait seulement la « confusion entre la liberté de penser et le droit de méditer...».

ment par le gouvernement, et de prôner, au contraire, une stratégie du . M. Bérégovov, assis à la tribune aux côtés de M. Charasse, pouvait donc se sentir particllement rassuré. Mais une pouvelle offensive allair venir, des rangs chevenementistes cette fois, par la voix de M. Paul Loridant, sénateur de l'Essonne. «Ne va-t-on pas un peu trop loin dans la riqueur? s'est-il interrogé. L'autosatis-faction a des limites. Et la première d'entre elles est malheureusement pateure. Nous n'avons pas, tant s'en faut, jugulé le problème du chômuge. Après dix ans de gouvernement socialiste, peut-on en conscience affirmer que l'important est avant tout de ntenir l'inflation ou le déficit bud-

#### «La solidarité devrait s'imposer»

L'accusation portée par M. Loridant sur les «tabous conservateurs » auxquels, selon lui, cède le gouvernement, et surtout ses deux repré-sentants de Bercy, allait réinstaller d'office M. Bérégovoy dans le rôle qu'il semble goûter entre tous, celui de la citadelle assiègée et lui rendre, intacte, toute sa capacité d'indigna-tion. « Quand j'entends dire dans une

rémion socialiste que Bercy est res-ponsable du chémoge, je dis que la ligne jaune a été franchie et que l'amitié en prend un couple s'est-il exclame. «Une fois que la liberié d'expression a été utilisée, a ejouté M. Bérégovoy, la solidarité devant les difficultés devrait s'imposer. Quand on a des responsabilités, il est innogrant de nouvoir vompter sur la important de pouvoir rompter sur la solidarité de ses omis et sur leur

care » dont on l'avait gratifié, elle l'a proprement indigné : « Les deux seuls hommes politiques dont je m'inspire sont François Mitterrand et Pierre Mendès Frances, a lancé le ministre de l'économie, avent de metre eo garde certains de ses collè-gues socialistes: «On ne construit pas la justice et le progrès social à crèdit.»

Selon M. Bérégovoy, le projet de loi de finances est « le meilleur bud-get possible dans la conjoncture

actuelle et les priorités du gouverne-ment ont été respectées ». S'il admét que quelques « legeres inflections : peuveni etre apportées au cours du débat parlementaire, le ministre de l'économie et des finances s'est toutefois gardé de donner son sentiment sur une proposition présentée par M. Raymond Douvere, au nom des députés socialistes de la commission des finances, qui iostituerait une cotisation minimale de taxe profes-sionnelle, assise sur le valeur ejoutée, puur certaines catégories socio-prefessionnelles telles que les artisans, les commerçants, les banques et les compagnies d'assurances, qui en sont aujourd'hui exemptées. Cette proposition, déjà défeudue avec acharnement l'année demière par le groupe socialiste, n'evait pas été retenue par le gouvernement. Elle devrait faire partie des ultimes négociations, avant l'ouverture du débat hudge-

«Pierre, la politique est excellente, mais ou souluiterait pouvoir l'amé-liorer encore un tout peut peu», a osé conclure, du bout des lèvres,

PASCALE ROBERT-DIARD

### « Il est temps de se ressaisir »

déclare le chef du gouvernement

mercredi 25 septembre, devant les parlementaires socialistes, que » lo situation économique et sociale est difficile », en ajnutaot que « ce n'est pas une raison pour baisser les bros, mois pour redoubler d'energie».

Estimant que tonte manifestation de morosité, de la part du PS, west exploitée par l'opposition », le premier ministre a expliqué qu'il y a là « une roison supplémentoire [pour les socialistes] d'être plus cohérents, coordonnés el soli-daires» et de « montrer que le PS n'o pas changé sondamentalement dans ses principes».

«La France, a-t-elle ajouté, ne peut pas s'offrir, dans la période actuelle, le luxe d'une crise politique. Il est donc temps de se res-saisir, de regarder les choses en face et de réagir. »

Indiquant qu'elle eotend \*\*complisier\*\* le dialogue entre le gouvernement et le PS, M= Cresson a lancé, anssi, un appel à etous ceux qui, sans sectorisme, se reconnoîtront, ou Parlement et dans le pays, dans les engagements du gouvernement ». «Il faut les accueillir avec chaleur et reconnoissance», a-t-cile ajouté. « Le gouver-nement doit être en prise directe sur l'opinion publique », a-t-cile dit, en demandant aux parlementaires socialistes de « foire passer les gronds messoges, les grondes options et la détermination qui est

M∞ Edith Cresson a souligné, la sienne pour faire progresser lo société française ».

> Le premier ministre a développé un programme co six points : créer des emplois, muscler l'industrie, organiser l'espace rural, promouvoir l'écologie, développer la cohésioo sociale, et «faire de lo Fronce le cœur de l'Europe de 1993 ». Après avoir rappelé le «plan Matignen PME-PMI» et le a plon Motignon opprentissoge ».
>
> M∞ Cresson a levé uo coin du
>
> voile sur le α plon Motignon emploi» en annoceant des mesures d'insertion des jeunes sans qualifi-cation dans le milieu profession-

#### ··· · · A vertissement aux agriculteurs

Ces mesures, qui seront présen-tées à la mi-octobre, concerneront cent mille jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans et viseront à iociter les employeurs à recruter ce type de personnel. Parallèlement, des dispositions seront prises pour développer les emplois de proximité et des propositions seront faites pour eider, a-t-elle dit, les personnes amorginolisées », qui sont des «chômeurs plus ou moins foux, à devenir de vrais trovoilleurs ».

Le premier ministre a annoncé. d'eutre part, que » le gouvernement est pret à ouvrir, dans les pro-choines semoines, une large concertation sur l'avenir du monde rural o laquelle il associera l'ensemble des partenaires concernés», « J'oi dit concertation, le n'ai pas dit affrontement. a ajouté M= Cresson, et, sur ce point, chocun devra prendre ses responsabilités. Le gou-vernement assumera intégralement les siennes. » Elle a lance un aver-tissement aux agriculteurs avant la a L'Etat fero preuve de la plus grande vigilance et prendra toutes les dispositions nécessaires pour que l'ordre soit maintenu, a-t-elle dit. Tout débordement sero, évideinment, sanctionue,

Elle a annonce, calin, qu'elle présidera, ect automne, un comité iotermioistériel d'aménagement du territoire consacré à l'espace rurai et que le mécanisme de solidarité figageière entre collectivités rurales sera mis au point en octo-

les propos de M. Valery Giscard d'Estaing sur l'immigration, en déclarent que l'ancien chef de l'Etat a connait mal son dossier »

Le droit du sang n'o jomais èté
le nûtre, le droit du soi est le fondement de la République », a souligné M= Cresson, co précisant que
les étrangers arrivaot en France
chercheot un travail et non pas à ecquérir la nationalité française. M. Giscard d'Estaing, a-t-elle dit, a « utilisé à des fins politiques des arguments qui n'ont rien à voir avec la réalité ».

#### M. Brice Lalonde juge « dérisoire »

#### la division des écologistes

M. Brice Lalonde, ministre de l'environnement et chef de file du mouvement Génération écologie, a qualifié, mercredi 25 septembre, de « dérisoire » la division des écolo-gistes et « s'étonne de l'obstination de M. Waechter à refuser l'union que les Français attendent». « M. Waechter, qui est contre toutes les alliances six mois avant les élections, est prêt à toutes les alliances, y compris ovec la droite extrême, après les elections, a estime M. Lalonde, qui reagissait face à la position adoptée, mardi 24 septembre, par le collège exécutif des Varts, refusant toole gie pour les élections régionales de mars 1992.



### L'effet Cresson

par Patrick Jarreau

me EDITH CRESSON n'a pas encore convaincu les socia-listes qu'il y ait un premier minis-tre à l'hôtel Matignon. Leur pre-mier secrétaire, M. Pierre Mauroy. e eu beau leur rappeler, mercredi, que « le gouvernement de M - Cresson est en place » et qu'ils en sont « coresponsables », ils ne sont pas sûrs que ca gouvernement, certes en place, soit bien celui de M- Cresson. Quant à en être coresponsables, ils savent blen que, comme l'e dit encore M. Mauroy, «c'est, en tout cas, la manière dont les Français voient les choses». Et plus d'un d'ajou-ter, in petto: «Hélas!»

Il suffisait d'entendre certaina ministres a'amuser du sous-titre du Monde du jour – «M= Cresson voudrait affirmer son autorité sur le gouvernement...» – pour prendre le mesure du problème. Les dre la mesure du problème. Les socialistes ont le sentiment d'avoir affaire à un premier ministre en sursis, la seule question qu'ils se posent étant celle de la durée de celui-ci : jusqu'aux élections régionales et cantonales de mars prochain? Ou avant? A moins que, pensée effrayante, cet intérim ne soit destiné à durer jusqu'aux élections légieletives de 1993. En toute hypothèse, l'objet de teurs réflecions est moins la conduita à tanir vis-à-vis du chef du gouvernement que la manière dont chanement que la manière dont cha-cun, les choses étant ce qu'elles sont, doit préparer l'avenir.

L'affat Cresson existe : c'est le réveil, au sein du PS, d'une com-bativité interne que le trêve conclue en juillet dernier était cen-sée mettre en sommeil. Les jospinistes ont pris sur ce terrain, lors de la réunion du 22 septembre à Alfortville, une longueur d'avance, qua laura cemere des fabiusiens leur enviereient preeque e'ils n'étaient exposés à en faire euxmêmes les fais à travers la mise en cause de deux des leurs. MM. Pierre Bérégovoy et Michel Charasse. Prêts à considérer la cas du second, réputé « etypique ». comme relevant de l'intermède divertissant, les amis du président de l'Assemblée nationale estiment inévitable, en revenche, de faire leur la cause du ministre de l'économie. Retrouvent ses collègues, mercredi, au conseil des ministres, M. Charasse faisait preuve d'une verve un peu grinçante en epostro-phent les minietres présente à Alfortville : « Tu y étais, toi? Ca fera moins...» (ici un chiffre en millioita de francs, se rapportent sux crédite budgéteires du minietère concerné). M. Bérégovoy e pris les choses evec moins de bonne humeur et exprimait, l'eprès-mici, devant les parlementaires, sa tris-tesse de «l'amitié blessée» par les

propos entendus à Alfortville. Le ministre d'Etet y-e ineisté Le ministre d'Etet y e inerate d'autant plus qu'il était sene doute informé, ausei, des inquiétudes exprimées, la veille au soir, par les responsables dépertementaux fablusiens réunia à l'hôtel de Lassay. Certes, les camarades de courant de M. Bérégovoy ne remettent pes en cause, ouvertement, ses choix fisseur, et ils affirmant crumeirs. fiscaux, et ils a affirment convain-cus qu'une stricte discipline budgételre est plue que jemeis nécee-saire, mais l'insuffisance des crédits affectés, ginbalement, à l'emploi les préoccupe sutent que les eutrse

regement et de l'amertume qui s'étaient donné cours à Alfortvilla e amené M. Mauroy, après ses entre-vues du merdi svec le pramiar ruinistre et le président de la Répu-blique, à se gendamer. Le premier secrétaire a appelé les socialistes à ne paa « oublier» l'œuvre accomplie depuis dix ans et à ne pas « rougir » ds leur bilsn. See prochss, MM. Gérard Collomb et Jean Le Garrec, ont déploré les «interventions intempestivee a du 22 sep-tembre et mis en cause précisé-ment M. Henri Emmenuelli, président de la commission des finances de l'Assemblée national pour aes propos sur la projet da budget et pour son engumentation en faveur de privetiestione intégrales plutôt qua partielles (le « tout

hérauts d'un parti martyrisé evec constance, depuis trois ans, par les choix du président de la Républi-que, les jospinistes mettent dans l'embarras leurs premiers eliés -M. Mauroy et les «conventionnele» regroupés autour de M. Louis Mer-maz - et en fureur les fablusiene. maz — et en fureur les fabiusiene. Le seul à qui, objectivement, ils font plaisir est M. Michel Rocard, dont la PS est, pour l'evenir, le base d'eppui indispensable face à la recomposition de la majorité présidentielle, évoquée per des proches de M. Mitterrend tels que M. Rolend Dumes ou M. Pierre Ramé et face à ca qui est desceur. Bergé, et face è ce qui est devenu, dans le langage de la IV- Républi-que, l'«hypothèque Delors».

En cherchent à as feire les

Le Monde



26 novembre 1991

4º séminaire Sciences Po - Le Monde

### ENTREPRISES, MÉDIAS des liaisons dangereuses?

- I. La communication dans l'entreprise ; avec ou sans les médias ?
- II. Le recours aux médias : du narcissisme à la domestication ?
- III. Les médias face aux entreprises : une information sous influence?
- IV. Situation de crise : les médias, instruments de guerre ?

Pour tous renseignements: Institut d'Études Politiques de Paris, Service Formation Continue, 215, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris, Tél.: 45-49-11-76/45-49-51-94/Fax: 42-22-60-79,

### **POLITIQUE**

La réunion, à Saint-Ouen, des députés, sénateurs et députés européens du PCF

# La contestation s'étend chez les parlementaires communistes

reuni, à huie elos, mereredi 25 septembre, à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), les députés, les sénateure et les députés europáens du PCF, a donné au porte-perole de l'étet-major communiste, M. Andrė Lajoinie, l'occasion de dénoncar une nouvelle fois la politique menée par le gouvernement da M- Edith Creseon. Meie alle a eurtout confirmé que lee groupes parlementeires du PCF ne sont plus épargnés par le vent de fronde permenente qui secoue désormais le parti.

Le président du groupe communiste de l'Assemblée nationale, M. Lajoinie, était venu à Saint-Ouen avec un rappon rituel (1). Première de ses cibles : le projet de budget du gouvernement pour 1992. « Il s'agit, a-t-il rapporté lui-même à la presse. d'un budget d'austérité, d'injustice sociale, L'aggravation du chômage et de surarmement qui sera combattu avec la plus grande énergie.»

Le député de l'Allier a surtout déploré la baisse des dépenses publiques qui, en ne representant que 20 % du produit intérieur brut, régresse, selon lui, à un niveau êqui-valent à celui de 1947. Il a aussi exprimé ses inquiétudes sur les conséquences de l'unification allemande pour une France coincée dans aun piège infirmal» et soumise via les taux d'intérêt à «la domina-tion de la Bunksbank», «Les Francols, a-t-il souligne, paient pour la remnification allemande, on fait travailler les Français pour le roi de Prusse. « Cela dit, M. Lajoinie a admis que les contestataires du parti avaient suscité des «débats vifs» en reprenant les critiques qui s'étaient

La journée parlementaire qui a 3, 4 el 5 septembre, à la suite du coup d'Etat manqué en URSS.

C'était peu dire. Selon les témoignages de plusieurs participants, cette reunion à huis clos s donné licu à un débat « sans précèdent ». qui a mis en évidence l'élargissement du front contestataire opposé aux orientations de la direction du

#### « Se tromper d'époque »

Plusicurs des huit députés qui avaient ouvertement pris leurs dis-tances avec la ligne représentée par MM. Marchais et Lajoinie en dénonçant, le le septembre, «le sérieux déficit démocratique du PCF» - MM. François Asensi, Marcelin Berthelot, Jean-Pierre Brard (Seinc-Saint-Denis), Jacques Brunhes (Hauts-de-Scine), Guy Hermier, Jean

le cinquantième anniversaire, le

20 octobre, à Châteaubriant (Loire-

Atlantique) de l'exécution dans cette

ville, en 1941, de vingt-sept résistants

par les occupants nazis. Sa déclara-tion, publice par l'Humanité, souligne que « les fusillés de Châteaubriant ont

claine jusqu'à l'ultime inoment leur

fol dans la liberté, la justice, la paix, dans l'avenir d'une France indépen-

dante et dans l'espérance d'un monde

meilleur » et que « jusqu'à leur dernier souffle [ils] ont mèlé ces valeurs

humanistes à la confiance inébranta-

ble qu'ils ovaient dans le Parti com-

Montdargent (Val d'Oise), Théo Vial-Massat (Loire) - sont revenus à

M. Brunhes, le premier, a vivement critiqué l'attitude de la direction du parti au moment de la tentative de coup d'Etst contre M. Mikhail Gorbatchev ainsi que son « inaptitude » à proposer aux militants et au pays « un projet fort ». M. Berthelot a souligné les ambiguïtes des prises de position de la direction du parti en matière d'im-migration. Renvoyant, sur ce point, au point de vue de M. Valéry Gis-card d'Estaing, M. Asensi a affirmé que, si d'eventure l'opposition déposait une motioo de censure contre le gouvernement, il ne joindrait pas son vote è celui d'« un homme qui estime que treize millions de Français ont du sang impur dans les veines». Il a ensuite reproché à la

droit de les représenter au cours de

cette cérémonie (le Monde du 20 sep-

tembre), le bureau politique précise que, « en cette année 1991, au nom

par les mêmes valeurs, c'est Georges Marchals, secrétaire général, qui leur

rendra l'hommage qu'appelle ce cin

quantième anniversaire». Il «appelle les communistes à être très nombreux

à cette cérémonie et à favoriser la

participation des hommes et des

semmes de toutes opinions, des

natriotes, des anciens résistants et vic

times du nazisme, des jeunes».

communistes animes aujourd'hui

illusion » en menaçant de feçon quasi systèmatique de censurer le gouvernement «comme s'il pouvait suffire de renverser le gouvernement pour résoudre les problèmes du

Mais d'autres voix contestataires se sont élevées, en particulier celle du maire de Mertigues, M. Panl Lombard, député des Bouches-du-Rhône, qui s'est montré très sévère, lui aussi, à propos de l'attitude de l'état-major de la place du Colonel-Fabien lors de la tentative de puls du en Union soviétique, et celle du maire de Thionville, M. Paul Soufmaire de Intonville, M. Paul Sour-frin, sénateur de la Moselle. Le chef de file des économistes du PCF, M. Philippe Herzog, est intervenu, pour sa part, pour faire entendre sa différence dans le droit fil de ses déclarations au Monde du 24 sep-tembre.

M. Marchais, apparemment embarrassé, s'est borné à insister, en conclusion, sur la nécessité, pour les parlementeires communistes, de savoir s'écouter les uns les autres. «Il n'y o pas de discipline de vote appliquée mécaniquement par les députés » e sssuré, pour sa part, M. Lajoinie au terme de ces changes de vues, avant d'estimer que le poids actuel de son groupe au Palais-Bourbon, compte tenu de la majorité relative dont disposent les socialistes, était, selon lui, « subordonné » à son unité. M. Lajoinie a ajouté que l'émergence de votes divergents aferait le jeu du gouverne-ment qui en profiterait pour aggraver sa politique» et que, bien entendu « les électeurs ne pourraient que prendre en compte ces attitudes».

#### GILLES PARIS at ALAIN ROLLAT

(1) Le groupe communiste de l'Assem-blée nationale compte vingt-cinq mem-bres et un apparenté. Celui du Sénat en regroupe quinze, plus un apparenté, il y a enfin sept députés communistes au Parlement européen à Strasbourg. Devant le bureau politique de l'Union pour la France

#### M. Giscard d'Estaing reproche à M. Chirac de « surestimer le risque du Front national »

«Si vous aviez été petite souris. vous n'auriez entendu aucune divergence. » Avec un rare aplomb, M. Valéry Giscard d'Estaing commentait en ces termes, jeudi matin sur France-Ioter, le réunion du bureau politique de l'UPF du mer-credi 25 septembre au siège de l'UDF. Officiellement aucune divergence en effet, puisque, à en croire plusieurs participants, cette réunion, consacrée essentiellement au dossier de l'immigration, fut d'une grande civilité, noyant toutes les aigreurs nées de l'article du président de l'UDF au Figuro-Magazine. MM. Balladur, Pasqua et Séguin s'étaient dispensés d'assister à ce burgen politique qui sister à ce burean politique qui n'avait pas été convoqué depuis juillet. Et comme M. François Léotard n'est plus membre de cette instance, la querelle s'est poursuivie au dehors. Accusé par M. Giseard d'Estaing de s'être livré avec d'autres à des « invec-tives ». M. Léotard a répondu, mercredi sur Radio-Shalom, que personne en avait le monopole de la vertu, de la morale ni celui du bon sens ». M. Giscard d'Estaing a rétorqué sur France-Inter qu'« il ne s'occupait pas de l'opinion des uns et des autres (...), que chacun réa-gissait à sa manière et que l'opinion jugera la réaction de cha-

Bien forcés de se livrer à cette parodie d'union et de eoneerta-tion, les dirigeants de l'opposition présents se sont une fois de plus cootentés d'apporter quelques points et virgules au communique préparé par avance par M. Alain Juppé et « exigeont », comme M. Giscard d'Estaing l'avait d'ail-leurs souhaité dès lundi, que le gouvernement inscrive à l'ordre dn jour de la session parlementaire d'automne un texte reprenant les cooclusions de la commissioo Marceau Long sur le code de la nationalité. Mais sur le fond, la

confusion n'est pas dissipée. « Nous téaffirmons que notre corps de doctrine sur l'immigration, c'est de doctrine sur l'immigration, c'est Villepinte, tout Villepinte, rien que Villepinte», a certifié M. Juppé. Quelques instaots plus tard, M. Alain Madelin, giscardien zété, répétait que les récentes propositions de M. Giscard d'Estaing sur l'immigration « étaient dans le drolt-fil de celles de l'UPF...».

Pour le reste, M. Chirac a livré maints détails sur le dispositif mis en place par la Ville de Paris pour la manifestation des agriculteurs du dimanche 29 septembre. « Se déclarant solidaire de la protestation des agriculteurs et du monde rural devant l'abandon dont ils sont victimes. IIIDE a incité ses sont victimes ». PUPF a incité ses élns à mareber aussi derrière vaebes et tracteurs. Comme M. Chirac, M. Giscard d'Estaing a confirmé également, jeudi, qn'il serait aux côtés des manifestants d'Anvergne.

Concernant l'organisation interne de l'UPF, il est acquis que la première rencontre entre le RPR et PUDF pour les investi-tures aux élections cantonales et tures aux élections cantonales et régionales s'engagera sous la responsabilité de M. Juppé et de M. François Bayron. M. Longuet a souhaité cependant que le secrétaire général de l'UDF « soit entouré». La mise an point du système des primaires pour l'élection présidentielle paraît toutefois plus laborieuse. Le RPR entend qu'un comité d'organisation puisse voir le jour à la mi-octobre, meis M. Giscard d'Estaing semble toujonrs moins diligeot. « Ces primaires, e pourtant insisté M. Chirac, sont notre seule garantie pour éviter que Le Pen ne soit présent au second tour, » « Je pense, lui a répondu M. Giscard d'Estaing, que vous surestimez le risque du Front national. » Mais chacun eo est national. » Mais chacun eo est

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

La commémoration des exécutions de Châteaubriant

Le bureau politique du PCF plaide

pour «l'union la plus large»

Le bureau politique du PCF a muniste français». Alors que certains

appelé, mereredi 25 septembre, à anciens résistants communistes «l'imion la plus large» pour célébrer dénient à M. Georges Marchais le



Le conseil de surveillance de SOVAC, réuni le 24 septembre 1991 sous la présidence de M. Michel DAVID-WEILL, a pris connaissance du résultat consolidé du premiet semestre ainsi que de l'évolution de l'activité au cours des huit premiers mois de 1991, qui lui ont été présentés par le Directoire.

#### Activité commerciale

L'activité commerciale du groupe SOVAC a été marquée par uo net ralentissement dû a la conjoncture et è une sélection renlorcée des financements. Ces évolutions sont constatées dans l'ensemble de la profession. Les financements nouveaux coosentis au cours du premier semestre 1991 par les sociétés du groupe se sont élevés à 13.328 MF en diminution de 19 % par rapport e la periode correspondante de 1990 et de 3 % par

Au 30 juin 1991, les encours consolidés s'élevaient à 47.244 MF et les encours gères à 63.477 MF, eo progression de respectivement 7,7 % et 6,9 % sur les chiffres correspondants

Activité des huit premiers mois Les évolutions constatées au cours du 1er semestre 1991 se sont poursuivies sur juillet et agur

A fin août 1991, les froancements nouveaux distribués par le groupe SOVAC s'elèvent à 17.443 MF, en diminution de 20 % par rapport a la même période de 1990 et de 6 % par rapport au 31 août 1989. Ils sont analysés dans le tableau ci-dessoue.

|                                                    | len millions de trancs)               |                           | Procentages d'évolution        |                            |                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|
|                                                    | Financements Encours netiveaux geres* |                           | Financements<br>3 premiers mou |                            |                       |
|                                                    | 8 premiers<br>mois de 1991            | 31 03 91<br>40 60 6       | 3 premiers<br>conside 1990     | d premiers<br>mois de 1989 | 31 09 91/<br>31.08 90 |
| SOVAC et filiales<br>ou participations<br>directes | 6.926                                 | 33.754                    | ·21 %                          | - 10 %                     | +3%                   |
| Particuliers     Entreprices     Immobilier        | 2.572<br>1.581<br>2.773               | 10 307<br>4.479<br>18 468 | · 40 %<br>· 12 %<br>+ 4 %      | · 25 %<br>+ · 4 %          | +6%<br>+6%            |
| CREDIPAR et<br>filiales<br>Partenanais France      | 8.464<br>965                          | 23.517<br>3.048           | - 22 %<br>- 39 %               | - 6%<br>+ 5%               | +95%                  |
| Partenanats Etrangers<br>Fibules d'Ouce-Mer        | 61S<br>470                            | 1.395                     | · 13 %                         | . 33 ₹                     | ns<br>.6%             |
| TOTAL GENERAL                                      | 17.443                                | 63.034                    | - 20 %                         | · 83                       | +4%                   |

\* Provisnice no non significació na non applicable

#### Résultat consolidé du 1er semestre 1991

Pour le premier semestre 1991, le résultat d'exploitation ner consolidé, pert des tiers exclue, s'élève à 188 MF. Il est en diminution de 15 % par repport à calui du 30 juin 1990 et de 6,5 % par repport è la mostié de l'ensemble du resultat d'exploitation de l'année 1990.

Cette différe oce s'explique eutant per: · la degradation des résultets du second semestre 1920 par

risques, stabilisation des frais généraux.

rapport a ceux du premier. que par l'emélioretico progreseive, au cours du premier semestre 1991, des conditions d'exploitetion: restauretion des marges, effets fevorables d'une sélection renforcée des

Le plein effet de ces facteurs positifs a toutefois été pour partie amputé par le secteur du financement des entrepris résultats ont été compromie par les coneequences du ralentissement de l'activité économique et l'accrois nombre des défaillances d'entreprises.

En outre, les comptee à fin juin 1991 s'entendent après un supplément, de 10 MF net, dans les provisions pour frais d'émission d'obligetions à émettre sur le second semestre 1991 par rapport aux provisions correspondantes eu 30 juin 1990.

Le résultet hore exploitation est cerectérieé per l'amortiseement des surveleurs, principalement le survaleur relative aux sociétés de financements installées en Espagne dont le groupe a pris le contrôle eu tout début de 1991; le résultat hors exploitation de 1990 inclusir une plus-value exceptionnelle réalisée sur la cession de titres de participation.

| (en milhons de francs                                                              | Exercice<br>1990 | semestre<br>1990 | 2°<br>semestre<br>1990 | semestre<br>1991 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|
| Produit nei d'exploitation bancaire                                                | 2.731            | 1.365            | 1.366                  | 1,486            |
| Résultat net d'exploitation<br>doni : part SOVAC<br>part des intérêts minoritaires | 454<br>402<br>52 | 245<br>221<br>24 | 209<br>181<br>28       | 211<br>188<br>23 |
| Resultat net hors exploitation                                                     | 23               | 1                | 22                     | 14)              |
| Résultat consolidé total<br>dont: par: SOVAC<br>part des intérêts minorizaires     | 477<br>425<br>52 | 246<br>227<br>24 | 231<br>203<br>28       | 207<br>184<br>23 |

Capitaux propres du groupe

Le 30 juin 1991, e été achevée une opération de restructuration immobilière dans le groupe SOVAC. Les sociétés du groupe qui possédaient des immeubles d'exploitation les ont apportés é uo sous-oroupe de sociétés immobilières; les valeurs d'apport ont été retenues avec une grande prudence, en tenant compte é la fois de la situation internationale et de la conjoncture du marché immobilier à Paris. Elles ont conduit à dégager des plus-values qui, dans le cadre des règles comprables, ont été exclues du résultet consolidé.

Conformément à la réglementation applicable eux établissements de crédit et en accord evec les dispositions prises par la Commission Bancaire, ces plus-values ont été directement incluées dans les capitaux propres é hauteur de 782 MF, aprèe réfaction d'une provieico pour impôt letent de

Par ailleurs, le Directoire a décidé de complèter le dispositif adopté au cours des exercices antérieurs, relatif aux charges futures liées au régima de retraite complémentaire propre au personnel du groupe. Afin que la couverture soit intégrale, une provision e été constituée par prélèvament sur les réserves, pour uo montant de 125 MF net d'impôt différé.

Eo définitive, les capitaux propres, part du groupe, sont passés de 3.837 MF au 31 décembre 1990 à 4 494 MF eu 30 juin 1991, compte tenu des opérations décrites ci dessus et des autres opérations liées à la consolidation, mais avant prise en compte du résultat du premier semestre 1991.

Au 30 juin 1991, le ratio de solvabilité européen du groupe SOVAC s'élevait à 12, contre 10,6 au 30 juin 1990 et contre 10,3 au 31 décembre 1990.

Conséquence de la polémique entre les députés du PS et ceux du RPR

### Les auditions de la commission d'enquête sur le financement des partis sont reportées

A la suite de la polémique qui a rappels au règlement en rappels au opposé, mardi 24 septembre, les députés de l'opposition à ceux du à rien», a observé M. Le Garrec, en groupe socialiste, membres de la rappelant que les auditions publique commission d'enquête sur le finance ment des partis politiques et des dues « comme por hasord, au campagnes électorales, les auditions publiques prévues mercredi ont été reportées. M. Pierre Mazeaud (RPR), vice-président de la commission d'enquête, avait en effet décidé, mardi, de lever la séance pour pro-tester contre un communiqué diffusé le même jour par le président du groupe socialiste, M. Jean Auroux, qui accusait l'opposition de «jouer la carte de l'obstruction» (le Monde du

26 septembre). Dans une lettre adressée au président de l'Assemblée nationale, M. Laurent Fabius, M. Mazeaud demande la convocation de M. Auroux devant le bureau de l'Assemblée, avant de décider de la reprise des travaux de la commission.

Intervenant à ce sujet, M. Jean Le Garrec (PS), rapporteur de la commission, s'est interrogé, devant les parlementaires socialistes réunis en journées d'études, sur «la capacité de proposer la mise en place d'une commission d'enquête « sur les revenus fonctionnement » de cette commis-Intervenant à ce sujet, M. Jean Le

de la commission avaient été su moment où devaient être entendus les trèsoriers de campogne de Jacques Chirac et de Jean-Marie Le Pen».

Au cours de cette réunion avec les

parlementaires socialistes, le premier ministre, M= Edith Cresson, a estimé, pour sa part, qu'il était « seandaleux que la commission s'arrête de fonctionner alors qu'on commence à s'occuper des affaires de la droite», «Je suis prête à apporter mon concours pour que tout se remette en place, a ajouté M. Cres-son. Les Français ne comprendraient pas qu'une commission qui a été dili-gentée pour faire toute la lumière sur un certain nombre d'affaires n'aille pas jusqu'au bout. » M. Auroux a indiqué jeudi matin sur Europe I que la commission « est hien vivente que la commission « est bien vivante et sera utile ». « Les Français verront sion. « D'incidents en incidents, de et de commentateurs de la presse »,

#### Journee du livre politique au sénat PALAIS DU LUXEMBOURG SAMEDI 28 SEPTEMBRE 1991 10 h - 18 h

CEUX QUI GOUVERNENT, PENSENT, ÉCRIVENT LE MONDE VOUS ATTENDENT. DÉBATS

11 h : « Pouvoir intellectuel - Pouvoir Politique » Avec la participation de Pierre BERGE, Offvier DUHAMEL, Laurent FABIUS, Julia KRISTEVA, Bernard-Henri LEVY, Charles PASQUA, Jacques RIGAUD.

15 h : « A l'Est, rien que du nouveau » Avec la participation de Youri AFANASSIEV, Elena BONNER, Vla-dimir BUKOWSKI, Bronislav GEREMEK, Bernard GUETTA, Marek HALTER, Alain MINC, Heberto PADILLA, Guy SORMAN, Peter SCHNEIDER, Francis SEJERSTED, Vladimir VOLKOFF.

SIGNATURES 10 h - 18 h à L'Orangerie : plus de 130 écrivains dédicace ront leurs ouvrages avec notamment ;

Jorge AMADO, Lucien BODARD, Patrick BESSON, Jérôme CHARYN, André CHOURAQUI, Héiène CARRERE D'ENCAUSSE, Jacques FAIZANT, André FONTAINE, Amin' MAALOUF, Viadimir MAXIMOV, Rechid MIMOUNI, Jeen PLANTU, Léon ide PLIOUCHTCH, René REMOND, Claude SARRAUTE, François-Henri de VIRIE! Bierre VIDAL NACULET de VIRIEU, Pierre VIDAL-NAQUET.

**PORTES OUVERTES** Avec la participation deRTL et ELF AQUITAINE INTERNATIONAL

Pour tout renseignements : Direction de la communication du SÉNAT Tél.: 42-34-25-61 - 42-34-20-21



Créd

\*Ave

ciann

maint

• Le Monde • Vendredi 27 septembre 1991 11

# Capital Capita

# enfin un mensuel economique mise lit comme

•18 milliards risquent de partir en fumée. Les déboires du Crédit Lyonnais à Hollywood. Révélations dans Capital.

•Avec la récession, l'impôt revient. Toutes les explications dans le N°1 de Capital. •Industrie automobile : les Japonaises attaquent l'Europe. Qui va mourir ? • Les bons managers sont ils de mauvais pères ? •Où se faire tailler un costume de 2 300 F à 35 000 F ? • Les 120 leaders qui font l'économie en province ne sont pas forcément ceux que vous croyez. Sondage exclusif dans Capital. •Recrutement : ce qui peut vous éliminer... Quelques sujets parmi 60 autres, à découvrir sans attendre... • Capital, vivant, documenté, pratique, une nouvelle presse économique naît aujourd'hui.

# magazine.

Nº1 des aujourd'hui. 15 F

Chez votre marchand de journaux

mlal

seulement

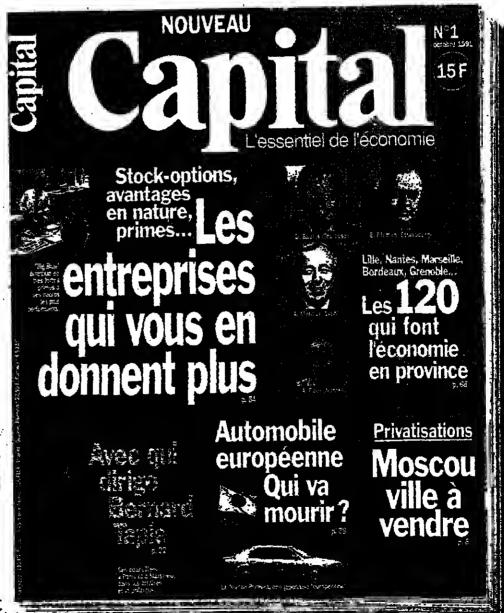

# Klaus Barbie, ou le crime sans reniement

Mort le 25 septembre en prison, l'ancien « boucher de Lyon » n'avait jamais regretté ses actes. Son procès, en 1987, avait permis aux rescapés de redire l'horreur du système nazi

par Jean-Marc Thèolleyre

De tous les accusés allemands condamnés en France depuis la Libération pour des actes commis pendant l'Occupation et qualifiés alors «crimes de guerre». Klaus Barbie, condamne à la réclusion criminelle à perpétuité depuis le 4 juillet 1987 pour crimes contre l'humanité, aura été, à notre cunnaissance, le seul à mourir

Il pourrait done apparaître que s'exerça jusqu'au bout sur lui une rigueur qui fui épargnée tant aux hommes et officiers de la SS et de la Wehrmacht impliqués dans des massacres divers - Ascq. Oradour-sur-Glanc - ou dans les actions d'une politique beaucoup plus générale de répression contre les juifs ou les résistants, tels Otto Abetz, ambassadeut du III Reich à cette époque, ou Carl Oberg, chef suprème de la police allemande et des SS, et son adjoint Helmut Knoehen. Ceux-la, en général les deux derniers en particulier - bien que supérieurs de tous les Barbie de ce temps-là, - devaient bénéticier de mesures de grace suivies au bout d'un certain nombre d'années de libérations discrètes qui leur permirent de lînir leurs jours au pays ou de s'y

ll faut d'urgence corriger cette impression hative. Au temps ou ces dignitaires ou exécutants éprouvaient en France les rigueurs de la justice et d'un système carcèral sans complaisance ni faveut. Klaus Barbie, lui, avait échappé la protection américaine pour raisons de guerre froide aidant - à toute poursuite et trouvé dans les années 50 un refuge en Amérique latine où de pérégrinations en pérégrinations, il devait s'assuret en Bolivie une tranquillité cossue sous le oscudonyme de Klaus Altmann, négociant.

Il n'en fut dérangé qu'à partir de 1972, lorsque Beate Klarsfeld identifia en ce ressortissant bien établi l'ancien chef de la section IV du SIPO-SD de Lyon, dont la IV B dite «anti-juive». La France demandera bien alors au gouvernement bolivien l'extradition de ce nazi auquel elle a quelques comptes à demandet et dont elle connaît l'existence depuis longtemps. Ce sera en pure perte. Il faudra attendre la nuit du 4 au 5 fevrier 1983 pour que le gouvernement bolivien, qui a récemment change, décide d'expulser Barbie-Altmann, dont l'avion viendra atterrir en Guyane française. Il sera alors tout simple de lui notifier le mandat d'arrêt dont il fait

Sur les conditions et les dessous de tet événement, que l'on peut tenir pour la conséquence du retour au pouvoir à La Paz, après le regne du général Banzer, de M. Siles Suazo, les discussions pourront encore se poursuivre. Résultat d'un marchandage pour une extradition déguisée? Ce qui restation de Klaus Barbie, son embarquement immédiat à desti-

Après la mort de Klaus Barbie,

trois importants criminels de

guerre nazis soni encore en vie,

dons un a. jusqu'à présent, échappé à la justice : Alots Brun-

ner. l'ancien chef du camp de

Drancy, dans la banlieue pari-

sienne. L'ancien lieutenant

d'Eichmann, qui vit à Damaa, en

Syrie, sous un pseudonyma

arabe, est accusé de la déporta-

tion de plus de 100 000 juifs autrichiens, allemands, grecs, français et slovaques. Il a été

condamné à mort par contumace

par deux fois en 1954, par le

tribunal permanent des lorces

armées de Paris et par le tribunat

militaire da Marseille. Damas n'a

jamais donné suita aux dillé-

nation de Lyon, son incarcération à la prison Montluc, celle-là mème où, de 1942 à 1944, juifs et rèsis-tants se trouvaient rassembles par les adjoints ou auxiliaires du SIPO-SD au sonir des salles de toriure, connut un retentissement considerable. De la presse écrite à la radio et à la telévision, ce fut une débauche d'articles, de reportages, d'entretiens où se melangeaient, au point de se confondre, toutes les questions que permettait

L'arrestation

de Jean Moulin

mandé un groupe de cent vingt garçons. Ses relations avec un responsable nazi de la section de Trèves l'amènent à rencontrer un membre du SD (Sicherheitsdienst), le service de sécurité. Le SD man-que de bras. Il a besoin de bacheliers eomme le jeune Klaus.

tions : des capacités physiques. une bonne presentation. Et hien sur, il faut avant tout être de «pure race», établir une filiation aryenne incontestable. Klaus Bar-

Reich ». Barbie fui l'un de ces deux mille. La section IV qu'il dirigea au SIPO-SD de Lyon était la plus importante des six que comptait le service. Elle était chargée de la « répression des crimes et délits politiques » et divisée en einq sous-sections, dont la IV B dite « anti-juive ». Les milieux de la Résistance et de la clandestinité en connaissent l'existence et la redoutent. Comme ils connaissent le nom de Klaus Barbie. Si l'homme se trouve hiérarchique-

fils. Juridiquement, il était signifie à Klaus Barbie d'avoir commis ces crimes contre l'humanité « en pre-nant part à l'exècution d'un plan nant part à l'executon à un plan concerté pour réaliser la déporta-tion, la réduction en esclavage et l'extermination de populations civiles ou des persecutions pour des motifs politiques, raciaux ou reli-gieux, se rendant complice dans les faits qui ont préparé ou facilité leur action des auteurs des meurtres». Ces faits, Klaus Barbie les niait

ou pour le moins, assurait n'en avoir gardé aueun souvenir. Comme il affirmait n'avoir été mèlé ni à la rafle des juiss de la rue Sainte-Catherine ni à l'arrestation des enfants d'Izieu, on lui opposa, outre des témoins, des documents signés de lui, deux rap-ports adressés l'un le 11 février 1943, surlendemain de la rafie de l'UGIF, l'autre le 6 avril 1944, jour de l'expédition à Izieu. De ces pièces qui décrivaient les opérations accomplies, comptabili-saient les personnes arrêtées, annonçaient leur « aebemine-ment», il devait dire avec le sou-tien de son défenseur, Mª Jacques Verges, qu'il s'agissait de faux. Or un homme comme Knochen, invité à les examiner et à donner son avis car il en avait été le destinataire, les déclara sans discussion authentiques.



Le procès de Klaus Barbie allait avoir, toujours sur le plan juridi-que, une autre conséquence. Il evait amener la Cour de cassation, en l'espèce sa chambre crimi-nelle, à donner une définition du nelle, à donner une définition du crime contre l'humanité au regard de la loi française. C'est que des courants étaient apparus, s'opposant presque en antagonistes. Pour certains, dont les représeotants des organisations juives, et au premièr rang M' Serge Klarsfeld, le crime contre l'humanité ne pouvait être constitué que par les arrestations, et deportations et les exterminales déportations et les exterminations consécotives des juifs, ceux-ci n'ayant été mis à most que. juifs et que là se trouvait tout le crime. Ce point de vue avait d'ail-leurs été celui du juge d'instruc-tion de Lyon, M. Christian Riss.

La chambre d'accusation de la cour de Lyon, suivant en cela les réquisitions du procureur général en exercice, M. Pierre Truebe, avait d'ailleurs entériné cette conception du crime contre l'bu-manité en déclarant irrecevables d'anciens déportés résistants que certains résistants eux-mêmes qui avaient voulu se constituer partie

Sollieitée à son tour, la cour supreme allait donner du crime contre l'humanité une définition qui permettait de retenir au rang de victimes tant les juifs que les résistants.

Dans l'arrêt rendu le 20 décembre 1985, il est dit que les crimes contre l'humanité « sont constitués par des actes inhumains et des per-sécutions qui, au nom d'un Etat pratiquant une politique d'hégémo-nie idéologique, ont été commis de façon systématique, non seulement contre des personnes en raison de leur appartenance à une collectivité racinie ou religieuse, mais nussi contre les adversaires de cette politique, quelle que soit la forme de leur opposition».

Le proces s'ouvrit dans ces conditions et sur ces bases là le 11 mai 1987, devant la cour d'assises du Rhône. Pour la circons-tance, la salle des pas perdus du palais de justice de Lyon avait été aménagée en prétoire. On put y accueillir sans mai les centaines de journalistes venus de tous les pays du monde ou peu s'en fant suivre un débat promis à un grand reten-tissement. Mais chacun ne venait pas pour entendre la même chose. Dans l'esprit du ministère de la justice et de bien des politiques, il s'agissait à travers la carrière et les activités de Klaus Barbie de monactivités de Klaus Barole de mon-trer à ceux qui n'étaient pas nés en 1940 ou étaient sortis de l'Oc-cupation à l'âge de la sucette ce qu'avait été le nazisme, et plus particulièrement son antisémitisme poussé jusqu'à la définition en 1942 d'une « solution finale ». 'est-à-dire de l'extermination déliberée d'un peuple.

Mais bien plus excitant pouvait saleur en racontant on ne san trop . zelé qu'impénitent,

été livré Jean Moulin. Me Vergès aidant, n'était-ce point ce que côté Barbie - on nous promettait : la version selon laquelle un chef de la Résistance serait mort non plus des tortures subles mais avait décidé de mettre fin à ses jours. désespéré d'avoir découvert avait été livré par un Judas? en vain pourtant que l'on attendit le scandale et le soufre.

#### Récits de l'enfer

Au contraire, en un temps où le bon ton voulait - et veut encore - que la France ait été délatrice et auxiliaire zélée de son occupant, il fut donné durant plusieurs semaines d'entendre à Lyon des bommes et des femmes raconter avec ou sans colère, avec ou sans fierté particulière la façon dont, quarante-einq ans plus tot, ils avaient souffert et vu souffrir, ce que signifiaient les mots «crematoire» et «transport», «Nuit et brouillard» et «sélection». Les uns après les autres, au bout de l'émotion, restituaient dans un décor de justice vite oublié et aboli l'inhumanité à laquelle ils avaient été réduits, et un auditoire anéanti retenait ses larmes à ces récits qu'il lenr fallait faire de

Ainsi, le procès qui se voulait bistorique parvint à l'être. Même si Klaus Barbie, qui avait choisi de oe point paraître mais y fut contraint lorsque vint le tour des victimes de se faire entendre, se borna alors à faire savoir qu'il l'on produirait contre lui. De l'avis général, ce qui compta alors fut ce rappel des heures sombres. Sans doute porvait on savoir par bico des documents et blen des livres ce qu'avait été la réalité de l'Occupation, ombres et hunières mélées. Mais qui avait lu cès livres depuis treute aus et plus? Qui avait conqu ces documents? Après le débat de Lyon, chacun disposait du oécessaire contrepoids pour être en mesure de teuir à sa juste valent ce qu'il est convenu d'appeler le « révisionnisme ».

En décident de se retirer du prétoire des le troisieme jour de son proces, Klaus Barbie lui-même avait finalement aide et facilité cette entreprise. Celles et ceux qui par lui avaient été arrêtés, torturés, déportés avaient été prives de la tentation de l'invectiver et du même coup d'affaiblir la portée de leur déposition.

Certes, du côté des avocats des parties civiles, on put ressentir au moment de leurs plaidoiries une certaine division entre les tenants d'une notion restreinte du crime contre l'humanité et les autres; il n'y cut rien de tel dn côté des temoius. Simone Kadoshe et Geneviève de Gaulle, la juive raflée et la resistante trahie, celle d'Auschwitz et celle de Ravensbrück, pour être revenues de l'inimaginable par une chance qui les étonuait encore, demeusaient sœurs. L'une comme l'autre étaient attendues au bout de la rampe de Birkenau ou au portail de Buchen-wald par les SS et leurs chiens.

A l'une comme à l'autre, peu importait ce que la justice des hommes déciderait du cas Klaus Barbie. Lorsque dans la nuit du 4 juillet 1987 la cour d'assises du Rhône, au terme d'un procès que sut toujours maltriser le président André Cerdini, déclara Barbie coupable de tous les crimes contre l'humanité retenus à sa charge et le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité, il n'y eut ni sur-prise ni colère. Mais, avec un temps de retard, vint une salve d'applaudissements qui n'était pas de mise. Pour l'ancien chef de la section IV du SIPO-SD de Lyon, ce fut le dernier écho exprime

An moment de ce procès, un sondage IPSOS réalisé pour le Monde apprenait que les Français, dans leur majorité, déclaraient s'y intéresser et considéraient que la justice devait l'emporter sur l'ou-bli:





La situation n'était pas simple pour des juristes soucieux de respecter les exigences d'un état de droit. La loi, rien que la loi : telle ctait la règle fixée, exigée, à l'endroit de cet homme dont il fallait aussi reconstituer la vie, l'itinéraire dans cette Allemagne domi-natrice des années 30 et 40.

#### «Un SS qui va droit au but»

Il était ne le 25 octobre 1913 à Bad-Godesberg, non loin de Bonn d'un père et d'une mère instituteurs. Le premier avait été un mondiale et devait mourir des suites de blessures alors reçues. On ne saura jamais si cette circonstance contribua à nourrir chez le fils un ressentiment particulier envers la France. Les années d'enfance furent banales. Une fois achevées des études classiques dans un lycée de Trèves et obtenu l'Abitur, équivalent du baccalauréat, le jeune Klaus Barbie aurait souhaité faire son droit à l'université de Bonn. C'est le déces du père, privant la samille de ressoutces suffisantes, qui contraria

Le voici vers la même époque moin de la naissance du Ill' Reich et engage dans le «ser-vice du travail », Arbeitsdienst. Dans ce milieu où se côtoient étudiants et «manuels», il construi-sait des digues. Dès 1933, il avait adhéré aux Jeunesses hitlériennes. Chef de patrouille, il avait com-

que 800 000 juila avaient été

exterminés par les nazis. Un

ancien oflicier SS. Josel

Schwammberger, soixante-dix-

neuf ans, comperait actuellement

devant le tribunal de Stuttgart

en Aliemagne. Il doit répondre du meurtre de 4S juifs et de complicité dans l'assassinat de

plus de 3 000 autres dans trois

camps de concentration en Pologne. Réfugié en Argentine aprèa la guerre, il a été extradé l'année demière.

Actuellement, reste en France

Paul Touvier, soixante-seize ans.

ancien chef de renseignement da

la milice de Lyon. L'ancien colla-

borateur de Barbie a été arrêté le



règionale du SD de Düsseldorf. A sa téte, un homme qui fera aussi parter de lui en France, Helmut Knochen, futur adjoint de 1942 à 1944 du chef supreme de la police pour le territoire français. En cette même année 1937, Bar-

bie adhérait au Parti national, socialiste ouvrier allemand (NSPADI, parti unique dans l'Alle-magne bitlérienne. La boucle était bouclée. L'engagement ne pouvait plus être que total, tandis qu'ap-prochait le temps de guerre. Le 25 avril 1940, à quelques jours du déclenchement de la « guerre éclair », Barbie s'était marié. Il avait le grade de SS Untersturm-führer. Son dossier exprime la confiance qu'il inspirait : camarade irréprochable, des performances dans le service excellentes, un comportement de SS exemplaire tant dans le service qu'en debors. Une phrase était ajoutée : "son opinion relative à la concep-tion du monde nazi est considérée

comme affirmée ». Au printemps 1940, la Hollando réduite, il était affecté à Amsterdam au groupe d'intervention de la police de sécurité. Il devait affirmer qu'il ne fit la que recher cher des renseignements sur des questions de politique intérieure et extérieure. Et sur des juifs? « Il ne pouvait » agir alors que de per-sonnes coupables d'actions illé-

Tel était l'homme qui, à vingi-neuf ans, arrivait à Lyon en 1942. On est en novembre. Depuis le 20 avril - date anniversaire de la naissance de Hitler -, il portait le grade de SS Untersturmführer. Ses chefs le présentaient comme « un SS qui va dron au but et qui aime l'action . Ils relevaient aussi » un don marque pour le travail d'informution ». Ils portaient à son crèdit «le démantélement de nombreuses organisations ennemies». Au total, « une personne sur laquelle il est permis de compter v.

Il ne devait pas décevoir. Après novembre 1942, l'emprise de la police allemande sur la France est devenue totale. De son coté, la Résistance a pris corps el bientot viendra le temps des maquis et celui des expéditions impitoyables et conjugées de la SS et de la Milice. La France de novembre 1942, c'est deux mille policiers nazis specialistes du renseignement mais qui onl tous le meme objectif : une lutte sans merci contre « les ennemis da

De ce que fut son activilé entre novembre 1942 et août 1944, tant à Lyon et ses environs immédiats que dans les dix départements que contrôlait son Ein-satz-Kommando, deux procès dans lesquels il se trouvait accusé par contumace, d'abord en 1952 puis en 1954, avaient présenté un tableau effrayant. Arrestations, tortures, pillages, exécutions massives d'otages, déportations avaient été enuméres et détaillés.

Il était évident que le seul Klaus Barbie n'avait pu être l'auteur de tant de crimes de guerre. D'autres Allemands, ses collaborateurs immédiats, y avaient pris leur part. Des Français aussi, ceux-la arretes en leur temps, jugés, condamnes, avaient charge Klaus Barbie l'absent. Mais des témoins aussi, des rescapés avaient, dans une égale constance, dénoncé son zèle et surtout sa propension à la violence irraisonuée, à la torture systématiquement infligée, ce qui lui avait valu le sumon de «boucher de Lyon». De ces faits-là, la justice, sou-

dain en possession et en charge de Barbie en levrier 1983, ne pouvait juridiquement plus connaître. Plus de vingt ans s'étaient écoulés depuis les condamnations à mort prononcées successivement par contumace en 1952 et 1954, et la prescription se trouvait acquise. Il fallait rechercher des lors d'une part si d'autres faits avaient pu exister qui auraient échappe à la connaissance des juges des années 50, d'autre part si ces faits ponvaient être qualifiés crimes contre l'humanité, ce qui seul pou-vait les rendre « imprescriptibles par nature», c'est-à-dire permettre d'en juger encore les auteurs au nom de l'impossible oubli, quel que soit le temps écoulé.

En définitive, Klaus Barbie se vit accuser de la liquidation du comité lyonnais de l'Union générale des israélites de France (UGIF) après une rafle opérée le 9 fevrier 1943, rue Sainte-Catherine, à Lyon: de la déportation des enfants juifs de la colonie d'Izieu dans l'Ain, tous arrêtes avec cinq adultes le 6 avril 1944 : de la deportation d'environ 650 personnes parties vers l'Allemagne le 11 août 1944 par le dernier train qui quitta Lyon sous escorte allemande; de la mort précédée de tortures du professeur Gompel, de la déportation de M™ Lise Lesèvre, de celle de son mari et de son

28 mai 1989 après près de quarentes demandes d'extradition de la France, de l'Allemagne et d'Isrante ans passés dans la clandestinité. Remis en liberté le 11 juillet darnier, il devrait être Un autre cominel de guerre, jugé pour l'assassinat, en 1944. Ivan Damjanjuk, soixante-treize de l'ancien président de la Lique ans, a été condamné en 1988 française des droits de l'Homme, en Israel à la prison à vie pour Victor Basch, da son épouse, de come contre l'humanité. Il a été sept otages juifs dans la banfieue identilié par des rescapés de de Lyon et pour la déportation Holocauste comme un das d'un couple de gardiens de la bourreaux du camp de la mort synagogue de Lyon avec 57 réfugiés politiques espagnols. de Trablinka (Pologne), où quel-

Les derniers grands criminels

de guerre encore en vie



quoi sur la façon dont lui aurai

Jule 46 1 ... 1100

4 125 HF82

tratisti.

A SE ME

· reacht.

THE PERSON NAMED IN

117 14

· /: 55 750

CUSAF

... 1rac

.: ambr-

contre lui, en approbation d'une décision qui le retranchait de la communauté des hommes.

Aujourd'hui, il reste à oublier Barbie - peut être était-ce déja fait Mais bien plus excitant pouvait - mais non pas ces journées au paraître à d'autres l'espoir d'enten- conrs desquelles fut donné un dre «parler» Klaus Barbie, c'est-à aperçu du bilan de la doctrine dire celui de le voir se faire accu- dont il avait été un serviteur aussi

مكذا من الأصل



SOCIÉTÉ

•• Le Mande • Vendredi 27 septembre 1991 13

Not bearing

Malgré les propositions de la chancellerie

### Le mouvement de protestation des surveillants de prison se durcit

Décus par les propositions du ministère de la justice, les syn-dicats de suiveillents ont haussé le ton, mercredi 25 septembre. Le statut spécial des surveillants leur interdit de faire grève, mais les autonomes de l'UFAP, qui se disent a prêts à l'épreuve de : force», appellent desormais à la mobilisation générale». Le syndicat Force ouvrière, de son côté, demande aux surveillants de venir travailler en civil, un brassard noir au bras gauche.

Depuis le 19 septembre, nn mouvement de blocage « perié» et « tournant » lancé pas l'Union fédérale autonome pénitentiaire (UFAP) touche une à une toutes les prisons de France. Un blocage de portes ici, des retards de ser-vice là, une occupation du rond-point central de l'établissement ailleurs : ce monvement de colère

Mais los conséquences sur la vie en détention, elles, sont sou-vent les mêmes : des parloirs avec les familles ont été supprimés, les allées et venues, en détention sont plus rares, et la plupart des activités ont été suspendues.

Les revendications de l'UFAP qui est devenue le premier syndicat des surveillants en 1991 avec 35,35 % des voix, sont ambi-tieuses: la création immédiate de mille postes, l'amélioration du système de retraite et l'octroi d'une prime de spécificité équiva-lant à un treizième mois. Son langage est à la mesure de ses reven-dications : le responsable de l'UFAP, M. Gilles Steard. dénonce volontiers la « pourri-ture» de l'administration péniten-

Depuis le début du conflit, Force ouvrière, qui s'est vu rayir la première place syndicale au début de l'année, multiplie les à un duressement des actions. La déclarations « responsables ». La CGT propose des rassemblements déclarations « responsables ». La CGT propose des rassemblements | zines, Paris-Match, Télérama et le CGT et PUSP (11,55 et 10,80 % afin de mettre au point des la Nouvel Observateur, de poursuivre des surveillants) ne sont guére plates-formé revendicatives; et | la diffusion d'une publicité pour

commandos» de l'UFAP. Autant dire que l'unité syndicale n'est

pas à l'indre du jour.

Tous, pourtant, s'accordent sur un point : l'insuffisance des créations d'emplois envisagées par le ministère de la justice (t). Un cour i visiblement partagé par la souci visiblement partagé par la plupart des surveillants : les mots d'ordre de l'UFAP sont plutôt bien suivis.

Le terrain, de plus, est fragile. Les établissements pénitentiaires, souvent surebargés, ne peuvent supporter indéfiniment un mouvement qui perturbe la vie des déte-

#### « Oboles »

et « chantage » Après avoir tâté le terrain du côté de Matignon, la chancellerie avait donc convié les syndicats à des réunions de travail, mercredi.

des reunions de travail, mercredi.

Le directeur de l'administration
pénitentiaire, M. Jean-Claude
Karsenty, leur à fait deux propositions: une augmentation de l'ordre de 7 francs des primes de
nuit, qui sont actuellement fixées
à 31,40 franes, et la eréation
d'une « indomnité différentielle
pour charge de défention», réserpour charge de détention», réservée aux surveillants travaillant en La réaction des syndicats a été

vive. Force ouvrière, qui souhaite la création d'une prime exlusive-ment pénitentiaire, a immédiatement dénoncé l'augmentation « lamentable », de l'indemnité de nuit, la CGT a refusé d'emblée le «chanlage» de l'administration, et l'USP a jugé ces propositions «plus que légères». L'UFAP s'est montrée plus

sévere encore : le syndicat de M. Gilles Sicard, indigné par la « désinvoltute » de la chancellerie, a refusé d'un revers de main les aoboles i de l'administration. Tous appellent donc maintenant

des « intersyndicales sulides ».
Force ouvrière se contente pour te moment de demander aux surveil-lants de travailler en civil, avec un brassard noir au bras gauche, et de déposer symboliquement leurs uniformes à la préfecture.

l'USP souhaite mettre en place

L'UFAP, quant à elle, se lance sans hésitation dans la «mobilisa-tion générale». « il faut mainte-nant refuser de prendre le service, lance M. Sicard. Ils veulent l'affrontement? Ils l'auront. »

Si le mouvement se durcit malgré les propositions avancées mer-credi, la chancellerie n'hésitera sans doute pas à faire preuve. d'une certaine fermeté. Les surveillants sont soumis à un statut

de grève, et, en cas de refus de service, le ministère, qui ne veut pas prendre le risque d'une explo-sion péniteutiaire, se chargera sans doute de le leur rappeler.

#### ANNE CHEMIN

(1) Le projet de budget 1992, qui prévoit la création de 571 emplois, accorde 400 postes à l'administration pénitentiaire: 208 pour l'achèvement du programme de construction de 13 000 nouvelles places de prison lancé sous Albin Chalandon, 72 pour l'ouverture du centre de détention de Borgo, en Haute-Corte, et 120 pour renforcer les équipes des établissements pénitentiaires existants. A ces 400 postes, s'ajoutent 200 emplois en « surnombre » qui constituent une envance» sur le budget 1991.

Pour avoir refusé d'inscrire des enfants d'immigrés en maternelle

### Le maire de Montfermeil condamné à 20 000 francs d'amende

Saint-Denis), a été condamné, mereredi 25 septembre, à 20 000 francs d'amende par la dix-septième chambre du tribunal correctionnel de Paris pour avoir refusé l'inscription d'enfants d'im-migrés à l'école maternelle lors des rentrées de 1988 et 1989. M. Berrentrees de 1988 et 1989. M. Ber-nard, qui avait déjà été condamné pour discrimination raeiale pour des faits comparables, devra aussi payer 2 000 francs de dommages-intérêts à chacune des six associa-tions antiracistes qui s'étaient por-tées partie civite (le Monde du 5 iniliat)

5 juillet). Le parquet avait requis deux mois de prison et une amende. Le

M. Pierre Bernard, maire (divers d'mite) de Montfermeit (Seine-Saint-Denis), a été condamné. mereredi 25 septembre, à 20 000 francs d'amende par la dix-septième chambre du tribunal correctionnel de Paris pour avoir refusé l'inscription d'enfants d'importantié d'accepter au de refuser l'inscription des enfants en classe maternelle.

classe maternelle». Le maire, qui avait justifié son attitude par la volonté de « casser un gheith », a décidé de faire appel. Deux députés RPR de Seine-Saint-Denis, MM. Robert Pandraud, ancien ministre de la sécurité, et Erie Raoult, ont tenu à lui réaffirmer leur soutien et ont proposé de lancer une souscriptinn pour régler t'amende de 20 000 francs ainsi que les dom-mages et intérêts.

#### EN BREF

effectuée.

U L'affaire Boulin renvoyée devant la cour d'appel. – La famille de Robert Boulin a fait appel, mereredi 25 septembre, de l'ordonnance de «non-lieu à poursuivre» rendue par le juge Laurence Viebnievsky, qui a conclu au sui-cide de l'ancien ministre en 1979 (le Monde daté 22-23 septembre). Selon Me René Boyer, conseil de la famille, cette thèse, « fandée esssentiellement sur des lettres dont l'authenticité est suspecte», est contredite par des éléments tels que la position du corps, des fractures faciales et l'absence de vase sur les chaussures de l'ancien ministre, alors qu'aucune reconstitution de la « noyade » n'a été

interdite. - M. Patrice Maynial, vice-président du tribunal de Paris, statuant en référé à la demande de l'Association natio-nale de prévention de l'alcoolisme (ANPA), a interdit, mardi 24 sep-tembre, à la société bordelaise Marie Brizard et à trois magacet alcool. Le juge des référés a assorti cette interdiction d'une astreinte de dix francs par exem-plaire publié à compter de sa déci-

ti Le père d'un cascadeur de huit ans condamné à trois mois de pri-son avec sursis. - La cour d'appel de Nancy (Meurthe-et-Moselle) a condamné, mercredi 25 septembre, à trois mois de prison avec sursis et 3 000 francs d'amende M. Luc Appourchaux, trente et un ans, un cascadeur dont le fils Mikaël, âgé de buit ans, avait, en août 1990, réalisé un numéro très périlleux. Poursuivi pour « exécution d'un travail dangereux par enfant de moins de seize ans et travail clan-destin», M. Appourchaux avait été condamné, en première instance, à un mois de prison ferme, par le tribunal correctionnel de Verdun (le Monde du 18 août 1990).

a Le procureur de Paris demande la dissulation de t'asseciation Mater Cordis. - M. Jean-Claude Lautru, substitut du procureur de la République de Paris, a demandé, mercredi 25 septembre, au tribunal de grande instance de Paris de prononcer la dissolution

de l'association Mater Cordis, créée, le 30 mai dernier, dans le but d'aider les couples stériles qui ont choisi la maternité de substitution comme moyen de procréation.

Le tribunal, présidé par Me Jacqueline Cochard, rendra son jugement le 23 octobre. Le Parquet de Paris a requis cette dissolution suivant la demande faite par le ministre de la justice le 26 juillet deraier (le Monde du 27 juillet).

D Remise en liberté de plusieurs chandestins. - Le tribunal correctionnel de Versailles a remis en liberté, jeudi 26 septembre vers 2 heures du matin, seize des vingtneuf immigrés illégaux qui comparaissaient depuis la veille au soir après l'opération de contrôle menée l'avant-veille dans les foyers Sonacotra de La Verrière et d'Elancourt (Yvelines) (le Mande du 26 septembre). Les avocats de Versailles réunis en collectif pour défendre les immigrés en situation irrégulière ont soulevé plusieurs cas de nullité. Huit prévenus ont ainsi bénéficié de la disposition du code de procédure pénale, qui,

dans le cadre de la comparution

immédiate, oblige à juger le jour même fixé par le procès-verbal de comparution, soit le 25 septembre avant minuit. A 0 heure, le tribunal n'était plus saisi pour buit pré-venus qui ont été libérés, comme l'avaient été buit autres personnes pour défaut d'interprète on parce qu'ils présentaient des garanties suffisantes de représentation.

 L'éviction do secrétaire général du SNIP des CRS. - Le Iribunal des référés de Paris a jugé irrégu-lier, le 24 septembre, le récent congrès extraordinaire du Syndicat national indépendant et professionnel (SNIP) des CRS, affilié à la Fédération autonnme des syndi-cats de police (FASP, majoritaire dans la police en tenue), à l'occasion duquel le secrétaire général de ce syndicat, M. Elie Puigmal, avait été évincé (le Monde du t4 septembre). C'est ce qu'a indiqué ce dernier le 25 septembre. M. Puigmal, auquel il avait été reproché par ce congrès « de mélanger le corporatif et le politique » et d'être trop proche du directeur du ser-vice central des CRS, avait été remplacé M. Joaquim Masanet.

# OUT EST PERM



**GAGNER DES VACANCES A VIE\*** ET DES MILLIERS DE CADEAUX, PROFITER DE SUPER REPRISES ET DE CREDITS EXCEPTIONNELS, **NOCTURNES JUSQU'A 22 H** LE JEUDI 26 SEPTEMBRE.

\*Une périade de vacances en multiprapriété pendant 99 ans paur partir chaque année en famille pendant : 2 semaines sur la câte Sud espagnale (valeur 100 000 F).



LES JOURS FOUS CITROËN DU 26 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE

### **UN HORS-SERIE DE**

# **Observateur** DU SEX-SHOP

Où le sexe est-il libéré, où est-il réprimé?

Plus que jamais le sexe est au cœur des combats politiques et des bouleversements de société.

Vingt ans après la libération de la femme et après dix ans de sida, les plus grands écrivains et journalistes dressent l'état des mœurs sous toutes ses latitudes et révèlent les nouvelles guerres du sexe.

### **EN VENTE PARTOUT 40 F**

Dans un rapport

# Le Conseil économique et social préconise une réforme des allocations familiales

Le Consell économique et social qui, il y a dix ans (la Monde du 3 juin 1981), préconi-saît déjà une politique familiale liáa à l'enfant lui-mêma (at raposant sur das aidas dastinéaa à compansar la charga qu'il procura) confirma sas options. Dans un rapport rendu public, mercredi 25 septembre. il plaide, notamment, pour un aménagement et une réévaluation des allocations familiales à partir d'un indicataur socisi (coût mayen d'entretien et d'áducation de l'anfant) qu'il . suggère da créer. Il sauligne égslemsnt, evec insistancs, la nácassité de prendrs ds nouvelles meauras permattant da concilier vie familiaia et vie professionnelle : un nouveau congé parental à la naissance du troisième enfant, un congé paternité rémunéré, une modulation de l'allocation parentale d'édu-

s demandé de vérifier «la cohé rence et l'efficacité» du dispositif d'aide aux familles, reconnaît l'importance des prestations visant une redistribution sociale et liées à des conditions de ressources, comme l'aide aux parents isolés ou le revenu minimum d'insertion. Il suggère toutefois une modification de leur mode de calcul.

Actuellement, les allocations familiales sont prises en compte dans l'évaluation des ressources de la famille et le montant des prestations varic selon la taille de social propose de ne plus inclure les allocations familiales dans les ressources et de ne pas tenir compte du nombre de personnes au fover.

Les propositions du CES peuvent être regroupées en quatre eatégnries : celles qui visent à compenser les charges familiales, celles qui aident à concilier la vie

BON ALORS. ON LE FAIT CE TROISIEME! JE RECOMPLE.

modes de financement

Pont micux compenser les charges familiales, le Conseil estime qu'il faudrait revoir complètement le mode de calcul des allocation familiales et créer au indicateur social appelé « coût moyen d'entretien et d'édication de l'enfant» qui tiendrait compte de l'âge de l'enfant, de son tang au sein de la famille (le deuxième enfant colitant relativement moins que le premier et le troisième bien plus que les deux autres), et du revenn des parents.

#### Extension da congé parental

Le CES pense qu'il serait possi ble, à court terme, d'harmoniser les conditions d'accès à l'allocation rentrée scolaire (ARS), à l'alloca-tion pour jeune enfant (AJE) et au complément familial en alignant le plafond de ressources exigé pour l'ARS à celui fixé pour les deux autres prestations. Il demande de repousser à vingt ans la limite, d'âge pour le versenteur des afformatiques tions familiales quand l'estant vie active et vit dans sa famille. Et il réclame une réévaluation de Rallocation de souties familial dont bénéficient beauconp de parents isolés. Il estime, en revanche, qu'il ne fandrait plus compter une demi-part supplémentaire dans le calcul des impôts des parents isolés (sauf en cas de veuvage, sépa-ration judiciaire et abandon). Le Conseil considère en effet que cette possibilité favorise le concubinace au détriment du mariage quand if y a des cofants.

A moyen terme, le Conseil propose que les majorations en fonc-tion de l'âge soient appliquées à l'aîné d'une famille de deux enfants, ce qui n'est pas le cas actuellement ; que le versement des allocations familiales continue avec le dernier enfant ; que le complément familial soit transforme en majoration des alloca-tions familiales pour les familles de trois enfants ayant plus de trois ans ; et, que le montant et ics

conditions d'accès aux bourses d'enseignements soient réétudiées. La conciliation entre la vic familiale et la vie professionnelle passe, aux yeax du CES, par le maintien intégral du salaire des femmes pendant leur congé maternité (ce qui n'est pas encore le cas) et par l'extension du droit an congé parental d'éducation à toutes les entreprises de plus de cinquante salariés. Le Conseil considere qu'il fandrait accorder su père ou à la mère un congé pouvant s'élever à six jours par enfant ponr garder ces derniers lorsqu'ils tombent malades. Enfin, cultés avec l'arrivée du troisième enfant lorsque les deux parents travallient, il plaide pour la créa-tion d'un congépostnatal de six mois rajoutant en congé maternité mais pouvant être pris aussi bien par de pere que par la mère.

Rappelantique la plus forte demande des parents concerne la garde des enfants après l'école, les capporteurs somisitent une intensification de la campagne en faveur des contrats calance (soutien de la Caisse nationale des altocations familiales aux projets de modes de frais de garde. Ils se déclarent également favorables anx actions mences en direction des entreprises pour les inciter à aider leurs salaries pour la garde de leurs enfinté l'éréatinn de crèches nn d'in éthégad mode de garde » que l'entreprise remetirait aux sala-ries.

la comparation de la proposité de la proposité de CES pencherait pour une suppression de l'april (Aide pour le logement) qui est dépendante de l'évolution des revenus de la lapuille ainsi que da nombre et de l'âge des enfants. Il propose en remplacement, nac

tent les abouvoirs publics à déve légrer un partenant entre les dif-tenents transceurs possibles, publicació privés. Es rappellent également que selon le dernier rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale, l'excédent de la branche famille scrait de l'ordre de 6 milliards en 1991 et de près de 11 milliards en 1992. Ils demandent que cet excédent soit réellement attribué à la famille et ne serve pas, comme c'est le cas actuellement, à couvrir des frais qu'ils qualifient B' Chiches D.

repetier, en conclusion, qu'une respetier, en conclusion, qu'une versable politique familiale touche tous les domaines de la vie quotidicune et regrette que la mission qui lui a été donnée n'ait concerné que l'examen des aides fiscales et sociales et la réalisation des équipements sociaux.

CHRISTIANE CHOMBEAU

#### NUCLÉAIRE

Dans le Haut-Rhin

### Découverte d'une anomalie « importante » sur un réacteur de la centrale de Fessenheim

Un défaut a été constaté sur un diat de la section de suyauterie Un défaut a été constaté sur un réacteur de la centrale de Fessenheim (Haut-Rhin), dans une soudure du circuit secondaire reliant un générateur de vapeur à la turbine de production d'électricité. Cette canalisation, dans laquelle circule de la vapeur à une pression de 80 bars (quatre-vingts fois la pression atmosphérique), présente une fissure de 11 cm de long, s'enfonçant de 3 cm dans l'épaisseur fonçant de 3 cm dans l'épaisseur (8 cm) de la conduite.

Découvert le 13 septembre à l'occasion d'une visite annuelle et du rechargement en combustible du réacteur, ce défaut a surpris out reacteur, ce desaux a surpris par son ampleur les autorités de sûreté qui, lors d'un contrôle effec-tué en 1986, n'avaient pas décelé d'indice net de fissuration dans cette partie de l'installation. Cette aggravatinn a donc conduit ia Direction de la sureté des installa-tions nucléaires (DSIN) à demander, nutre le rempiscement immé

suspecte, une inspection de l'autre réacteur de Fessenheim, Fessenheim-2, que la direction de la cen-trale a, par prudence, arrêté.

Bien qu'« importante », cette anomalie reste classée su nivesu 2 de l'échelle de gravité nucléaire par la DSIN (1) parce qu'elle n'af-lecte que la troisième barrière de sureté de l'installation. Mais les autorités de sureté n'excluent pas que cet incident ne conduise à sune réévaluation des dispositions de sureté prises », en particulier en ce qui concerne la périodicité des inspections sur ce type de cen-trales. Sont notaminent concernées par ces mesmes les réacteurs de Bugey 2, 3, 4 et 5, les autres tranches du parc français étant

(1) L'estatte de gravité comporte six-niveaux. Le demier correspond à l'accid-dent le plus grate : celui de l'effernobal.

JOURNÉES PROFESSIONNELLES: 10-11 OCROBRE LE SYMBOLE DU NAUTISME MONDIAL 21'SALON INTERNATIONAL DES EQUIPEMENTS SOUS-MARINS GÊNES 10-20 OCTOBRE 1991



PARIS 15

INIBOX

61. avenue P IRE Mise #

# social précon

ENVIRONNEMENT

Les assises nationales des déchets industriels

### M. Lalonde veut taxer la mise en décharge

LA BAULE

de notre envoyé spécial

Les industriels et les professionoels du déchet gémissent, l'Etat menace, mais les décharges conti-ment à se remplir et aucune solu-lion n'apparaît à l'horizon. Les huit ceots congressistes reunis à ceotres de treitement avant l'en La Baule, les 24 et 25 septembre, se sont d'abord étonnés de se retrouver si nombreux pour les premières assises nationales des déchets indus-triels. S'ils étaient tous au rendezvous, c'est que la situation est devenue insupportable : sur les douze décharges de classe 1 habilitées à recevoir des déchets industriels spé-ciaux en France, l'une est fermée depuis 1988 pour mauvaise gestion (Montchanin, en Saone-el-Loire) et les onze autres sont au bord de la legarde, dans le Gard) se trouve au sud de la Loire. «La situation est mauvaise», a reconnu M. Brice

Laloode, ministre de l'environcemeot, en ecoelusico des assises. Pour éviter «l'asphyxie», son minis-tère prévoit un ensemble de dispositions qui vont être prises « avant la fin de l'année»: un décret va fixer le cadre des « plans régionaux d'aménagement», visant à créer dix 2000 et à obtenir une réduction de la production de déchets industriels de 5 % par an.

Un arrêté, actuellement soumis à la signature, va interdire l'admission en décharge de classe 1 des déchets en vrac et non prétraités. Des mécanismes de compensation financière dédommageront les communes ecceptant l'implaotation d'une décharge de classe I sur leur terri-toire. Enfin, une taxe sera instaurée sur la toune mise en décharge, à l'exemple de plusieurs parteoaires

ROGER CANS

Déclenchement du plan Polmar en Méditerranée

### La côte varoise a été touchée par une petite marée noire

TOULON

de notre correspondant

dans la soirée du 21 septembre au large de San-Remo a atteint, mercredi 25 septembre, les rivages de Soint-Tropez, Sainte-Maxime et Les Issambres. Compte tenu des effets du courant ligure et des prévisions metéorologiques annonçant un vent d'est dominant, cette pollution menace les îles d'Hyères et la temps des plaques d'hydrocarbure ont eté repérées à 60 kilomètres au large du cep Corse, également menace par cette maree doirc. Devant la gravité de la situation le préfet maritime de la Méditerranée, courant ligure. . J. L.

M. Michel Tripier, a annoncé le déclenchement du plan Polmar qui permet le mise à disposition de La nappe d'hydrocarbure repérée toutes les administrations travaillant en mer ainsi que le déblocage rapide des crédits pour une lutte rapide. En ce qui concerne les origioes de cette pollutioo, l'amiral Tripier exclut tout dégazage volontaire d'un petrolier, mais retient l'éventualité, d'une fausse manœu-vre, il insiste cependant sur les pos-sibilités d'une pollution résiduelle en provenance du Haven qui s'était echoue le 13 avril dernier au large du golle de Gênes : «Les travaux de récupération de pétrole en cours ont pu, incidemment, soulever des nappes de résidus qui ont été entrainées jusqu'à nos cotes par le

#### VENTES PAR ADJUDICATION

Rubrique OSP - 64, rue La Boétie, 45-63-12-66 MINITEL 36,15 CODE A3T puis OSP

VENTE sur saisie immobilière, au Palais de Justice à PARIS le JEUDI 10 OCTOBRE 1991, à 14 h 30 ~ EN UN LOT UN APPARTEMENT de 5 P.P. à PARIS (16°) 34, AVENUE DU PRÉSIDENT-KENNEDÝ et 2, avenue du Paro-de-Passy - au 1 etg. droite, escal. A UNE CHAMBRE au 1 etg. - CAVE au s/sol

MISE A PRIX: 4 000 000 de F

S'ade à SCP. GASTINEAU, MALANGEAU, BOTTTELLE COUSSEAU,
avocats associés, 2 carrefour de l'Odéon - 75006 PARIS
Tel.: 43-26-82-98 de 9 b à 12 h - Ts avocats T.G.I. PARIS

Vente sur saisic immobilière au Palais de Justice de PARIS le JEUDI 3 OCTOBRE 1991 à 14 h, en un SEUL LOT APPARTEMENT de 4 P. Pales

à PARIS 15e - 180, rue Blomet

et 35, rue Saint-Lambert unchambre, salon, salle à manger, deux chambres, salle de bains, cuisine, débarras, W.-C. - CAVE Mise à Prix: 751 000 F
S'adresser pour repseignements à M. François MOCCAFICO, avocat de la
SCP CONSTENSOUX-MOCCAFICO, avocat à Paris 7, 4, av. Sally-Prudhomme – Tél.: 44-18-00-18 – A tous avocats près le Tribunal de Gde Inst.
de PARIS où le califier des ch. est déposé, et sur les lieux pour visiter

Vente après liquidation au palais de Justice de PARIS le Jeudi 17 octobre 1991 à 14 h 30, en un seul lot, **IMPORTANTS** LOC. COMMERCIAUX 200 m<sup>2</sup> env.

 \* Dontique au rez-de-chaussée,
 \* PARKING au sous-soi et dans la cour a PARIS 11.

61, avenue Philippe-Auguste LIBRE - Mise à Prix: 3 000 000 de F Yves TOURALLE, avocai à Paris 9-48, rue de Clichy. T.E.: 48-74-45-85 Astoine CHEVRIER, liquidateur à Paris 5-, 16, rue de l'Abbé-de-l'Épée-Me L. BELHASSEN, liquidateur à Paris 1\*, 144, rue de Rivoli visites: les B, 10 ét 15 octobre de 14 h à 15 h 30

Vente sur licitation au Palais de Justice de PARIS, le LUNDI 14 OCTOBRE 1991 à 14 heures EN UN SEUL LOT:

APPARTEMENT de 4 PIÈCES

principales, entrée, cuissine, salle de bains avec W.C., loggia
au 8 étage du bétriment A, à droite en arrivant par l'escalier i en face
CAVE – PARKING SOUS-SOL

dans un ensemble immobilier sis à

PARIS (11°) – 55 à 59, bd de Charonne MISE A PRIX : 850 000 F S'adresser à M° SAULNIER-ARRIGHI, avocat à Paris 8°, 92, rue de Miro-mesnil. Tél.: 43-62-17-67 – M° Roger J. CEVEAER, avocat à Paris 7°, 13, boulevard Respail – La SCP GASTINEAU, MALANGEAU, BOITTELLE-COUSSAU, avocats à Paris 6°, 2, Carrefbur de l'Odéon. Sur les Beaux pour visiter le VENDREDI 11 OCTOBRE 1991 de 11 h à 12 h.

RELIGIONS

Accusé de mêler les dogmes et la psychanalyse

### Le théologien allemand Drewermann en procès

Une nouvelle affaire Hans Küng (théologieo suisse que le pape, en 1979, avait autoritairement privé de sa ehaire d'enseignemeor), se developpe en Allemagne. Elle oppose à Mgr Johaones Degenherdt, archeveque de Paderborn, Eugen Drewermann, le théologien le plus origioal et le plus lu d'Allemagne. A cinqueote et un aos. celui-ei est l'aoteur d'une œuvre volumioeuse qui va de l'exégèse biblique à l'histoire des religions, de la mythologie à l'interprétation psychanalytique des... contes de Grimm (1).

Psychothérapeute et professeur de théologie à Paderborn (Rhéna-nie-Westpbalie), Eugeo Drewer-mann a reçu de son évêque, le septembre dernier, après des articles jugés litigieux parus dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung et Die Welt, l'ordre de se rétracter publiquement dans uo délai de dix jours, puis de clarifier ses positions sur quatre points de le doctrine de l'Eglise : le prêtre, l'avortement, l'intercommuoion eucharistique et la virginité de Marie. Les réponses du théologien n'oot pas convaincu Mgr Degenhardt, qui vient de fixer à Eugen Drewermann un nouveau délai de réflexion allant jusqu'au 5 octobre. La menace de saoction reste la même : la suspension de toutes ses fonctions de prêtre et de

Depuis 1987, les soupçoos pesaient sur Eugen Drewermenn, auteur de livres sur l'Evangile de

REPERES

ARMÉE.

Le contingent incorporé en août pourrait bénéficier

du service à dix mois

Les premiers bénéficiaires de la réduction à dix mois de la durée du service militaire pourreient être des recrues incorporées dès le 1º eoût dernier - et non le 1º octobre prochein, comme l'avait proposé le ministre de le défense - au terme d'un amendement adopté, mardi 24 septembre, par le commission de le défense à l'Assemblée nationale. ce projet de loi à l'ouverture da la session parlementaire du 2 octo-

L'amendement e été proposé par M. Guy-Michel Chauveau (PS, Sarthe), qui a souligné les difficul-tés qu'il y aurait à libérer, en août 1992, deux contingents à la fois si le texta non emendé était appli-

D'autre part, la commission e idopté un article additionnel, proposé par M. Chauveau, qui vise à dispenser du service nacional tout eune Français dont l'un des membres de la famille a trouvé la mort pendant ses obligations militaires.

### **FORMATION**

Contestation du plan de développement de l'apprentissage

M. Guy Le Néouannic, secrétaire général de la Fédération de l'édu-cation netionale (FEN), e vivement réagi, mercredi 25 septembre, à l'annonce du plan de développement de l'apprentissage ennoncé au demier conseil des ministres (le Monde du 26 septembre). «Nous sommes pour le formation an alternance sous statut scolaire, a défendu M. Le Néouannic, meie nous refusone la mise en place d'un dispositif messif, concurrent du système éducatif, qui risque de marginaliaar un pau plua les que et professionnel.»

Da son côté, la SNES (Syndicat netional des enseignamente du second degrél, mejoritaira dans les lycées et les collèges, astime que la relance de l'appremissage, sans précédent dans con ampleur, accompagne un projet de crénovation des lycées » qui antérine la disparition das CAP en lycée professionnel et accentue la déprofessionnalisation des formations tachniques et profession-nelles.» Enfin, le Syndicat national des profasseurs du tachnique (SNETAA-FEN) exprime son a total déeaccord # avac las masuras desaccord avac la manual enfétées per le gouvernemem et réclame, au contraire, « le dévelop-pement et le renforcament de l'enseignement technique à temps

Lue, où l'interprétation faisait appel à la psychanalyse et à la mythologie égyptienne. Mais la controverse a publiquement écleté en 1989 avec l'exceptionnel succès de Kleriker (« Clercs »), un ouvrage de 900 pages, réédité à huit reprises par la maison suisse Walter, déjà vendn à plus de 100 000 pages de exemplaires et en cours de traduc-tion en France.

### et culpabilité

Kleriker est une tentative d'explication par la psychanalyse de la vocatioo sacerdotale, dont Drewermann décrit le lien avec l'anxiété de la petite enfance et le rôle pro-tecteur et maternel joue par l'institution ecclésiastique. Il touche à un sujet tabon : cèlui des motiva-tions inconscientes qui président à la vocation du prêtre.

Plus largement, au nom de ce

qu'il appelle lui-même «une psy-chothèrapie de l'ensemble du sys-tème ecclèsial» (p. 854), il s'atta-que, exemples à l'appui, aux vœux d'obéissance et de chasteté et criti-que la totale «dépersonnalisation» des cleres. Ce qui fait dire au théologien Kurt Koch, de Lucerne, que, «si le magistère de l'Eglise devait relicer à Decwernann son devait retirer à Drewermann son habilitation à enseigner ou le sus-pendre de son office de prêtre, cela ne ferait que confirmer les thèses

Cette mise en cause radicale de la disciplice sacerdotale et d'une Eglise que paralyseraient les réflexes de peur et de culpabilité pose à oouveau, comme dans l'affaire Küog, la question de la liberte de parole et d'interprétation du théologien. L'enjeu de la polémique est le droit pour un théolo-gien d'utiliser les écoles de psycha-nalyse dans l'exégèse de la Bible et l'interprétation des dogmes. Ainsi pour Drewermann, la virginité de

dont « la science ne peut tirer des conclusions biologiques ou histori-ques », écrivait-il à son évêque le 10 septembre dernier.

Lecteur de Freud, Jung et Kierkegaard, Eugen Drewermann n'he site pas à dire que la plupart des dogmes reposent sur les grands symboles ou mythes produits par la conscieoce psychologique de l'humanité, celle-ci devenant uoe sorte de creuset commun à toutes les religions et facilitant leur dialogue /Drewermann recevait il y a quelques jours le dalaï-lama). En introduisant dans la science reli-gieuse le rôle des symboles et de l'imaginaire, en proposant uce for mulation moins abstrnite des règles de doctrine, le théologien allemand manie la poudre.

HENRI TINCO

[1] Son premier twee traduit et paru en France en 1990 est la Parole qui ene-rit. Cert. 350 pages, 168 F.

Formation aux métiers de la Communication, l'Amérique en plus.

### **RSCG CAMPUS** SAN FRANCISCO

Aujourd'hui la formation est une priorité économique. Comment réagit la société civile face à ce problème : en misant sur l'International et en jouant la Carte de l'Entrepnse.

Jacques SEGUELA Président de RSCG CAMPUS et jack FORGET de INTERNATIONAL UNIVERSITY OF AMERICA (IUA) à San Francisco ont signé un accord qui donne sa vrale dimension à la formation des métiers de la Communication en France et en Europe : les étudiants de RSCG CAMPUS après leurs trois années en France peuvent dès octobre 1991 poursulvre leurs études universitaires à San Francisco avec :

> L'INTERNATIONAL UNIVERSITY OF AMERICA California State Approved University-ACBSP-Public Benefit Corporation, pour obtenir le

M.B.A. Master of Business Administration

Cer accord répond à l'ambition de RSCG CAMPUS, créé à l'Initiative du groupe RSCG en 1988, de former des consultants généralistes à tous les métiers de la communication : la communication d'entreprise, la communication globale, la communication publique et les mèdias, mais l'Amérique en plus,

Les étudiants de RSCG CAMPUS recoivent une formation complète et de haut niveau pendant trois ans, encadrés par des universitaires, des experts et des professionnels. Les stages sont obligatoires pour une durée totale de sept mois chez les annonceurs ou en agences tant en France qu'à l'étranger. Pour RSCG CAMPUS, cet accord avec les Etats-Unis est l'indispensable ouverture au monde professionnel de demain, où seules la symbiose et la complémentarité entre l'université et l'entreprise seront un gage de succès.

INTERNATIONAL UNIVERSITY OF AMERICA se félicite de cet accord exclusif avec la première Université de Communication en Europe et accueillerra en octobre 1991, dans ses locaux du MILL'S BUILDING situé dans le centre financier de San Francisco, le premier groupe de dix étudiants sélectionnés parmi les diplômés de RSCG CAMPUS.

Le programme de M.B.A. de L'international University of America est specialisé en management international, tous les candidats d'Amérique, d'Asie et d'Europe doivent être titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur et justifier d'une expérience professionnelle

Diplômés de l'Enseignement Supérieur: Informations et Sélections: ILIA INTERNATIONAL UNIVERSITY OF AMERICA INFORMATION CENTER 17-25 RUE DE CHAILLOT

75116 PARIS TEL: (1) 40.70.14.21

La rentrée RSCG CAMPUS a lieu en Octobre 91: pour tout renseignement sur les conditions d'admission, téléphonez au : (1) 45.29.27.47 ou mieux, venez nous voir.



INTERNATIONAL UNIVERSITY OF AMERICA CALIFORNIA STATE APPROVED UNIVERSITY - A.C.B.P. MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION with an emphasis in International Business Mana 220 Montgomery St. SAN FRANCISCO. CA. 94104

RSCG CAMPUS



**RSCG CAMPUS** 145 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU 92138 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX

### L'Alsace des réconciliations

Croisement sans précédent de styles et de nationalités au Festival Musica qui pratique la continuité dans la diversité

**STRASBOURG** 

de notre envoyée spéciale

Le Festival Musica est un grand mechin qu'on aurait tort de limi-ter, malgré son nom, à la seule musique et, malgré sa réputation de nouveau « Royan », à la seule avant-garde « savante » Quand nous quittions - provisoirement, -lundi 23 septembre, l'Ancienne Boucherie, où les bureaux se sont installès cette année; un débat y réunissait le chorégraphe Mark Tompkins, l'écrivain et metteur en scène de théatre Anne Torrès, le musicien Marc Monnet et le peintre François Martin

Tomkins occupe depuis trois semaines le Palais des letes pour y trouver l'élan d'une nouvelle "Plaque tournante », cycle itiné-rant et européen pour lequel une étape strasbourgeoise s'imposait, Avec les cent guitares électriques de Rhys Chatham, avec John King et son trio rock, avec Carole Laure (pour un unique récital), le perfor mer américain represente l'aile avancée de la programmation, le pied de nez stratégique aux crou-lants de la musique.

Pour Anne Torrès et son Exercice de la baraille - réflexion sur l'art martial et le Jemps théâtral, pour Marc Monnet, auteur de la musique de scène, pour François Martin, scènographe du spectacle, un nouveau lieu, le Maillon, a été passagérement colonisé. El ce théatre, dont une nouvelle direc-tion (celle de Claudine Gironès) entend faire un lieu régulier de création, vient s'ajouter aux églises, aux sailes diverses (du conscrvatoire, du TNS), à l'Ancienne Laiterie de Strasbourg, au

house, sux discothèques, aux appartements particuliers, à tous ces séjours que le festival gourmand investit chaque année pour multiplier ses publics et marquer sa diversité.

Et voici, cas unique de régénérescence spontenée, que Jean-Dominique Marco succède à Laurent Spielmann (qui evait lui-même succédé à Laurent Beyle) à le barre d'un festival si jeune – neuf ans! Et voici que Spielmeon, jeune homme dans le vent, mine d'idees, ancien jazzmann, succède à René Terrasson eux commandes du vicil Opéra du Rhin. Et voici du même coup jetée une nouvelle antenne vers la plus enviable des institutions : elle permettra à Musica de produire dès 1993 de l'opéra contemporein au rythme d'un ouvrage par an ; peut-être Stautstheater de Mauricio Kagel, un apojet de villes qui implique-rait Jean-Marie Villègier et son Théatre nationel. Dominique Marco parle de «l'effet multiplica-teur de la musique dans la vie cul-

#### Des dés pipés

Laurent Bayle en parleit déjà, qui réunit des 1983 un premier réseau de partenaires solides, au service de la modernité. Succes-seur de Pierre Boulez à l'IRCAM depuis cet été, Laurent Beyle, après une période d'observation (on le disait brouillé avec Spielmann), s'est rendu à Strasbourg le week-end dernier, Amorce d'une antenne parisionne? Geste évident de réconciliation.

La modernité? Un mot sur le

CINÉMA

# Hollywood, à la folie

Triple lauréat au dernier Festival de Cannes, un film vertigineux et désopilant

BARTON FINK

papier. A Strasbourg comme ail-leurs, les des sont depuis long-

temps pipés entre les néoclassiques et les postmodernes, entre l'ésoté-risme à l'ancienne et le nouvelle

Le programme de ce premier

Le programme de ce premier week-end signalait cruellement ces ambiguités: le Concerto pour piano de Bruno Maderna date de la fin des nnnées 60. Dédié à David Tudor, il oppose côté cour, un immense jazz-band (six cors, cinq trompettes, un tuba, quatre trombones) sux cordes et aux percussions pelotonnées côté jardin. Le pianiste déploie eu milieu tout un ettirail très daté d'effet spéciaux, claque du couvercle, france

ciaux, claque du couvercle, frappe du maillet, plonge dans les cordes entre deux accés de virtuosité.

Debussy et Scriebine sont cités dans le mouvement lent et ses

mélodies de timbres. C'est d'un jazzisme survolté et d'un impres-

sionnisme au second degré. C'est écrit à la diable, délicieux, éven-tuellement inaudible. C'est guer-

rier, provocant, facon années 60. Jey Gottlieb peut encore y prendre eu clavier un pleisir d'enfent.

C'est moderoe, on en jurerait.
Inscrit au même programme de
l'Orchestre de Katowice, allié pour
l'occasion au chœur de la Radio
bollendaise, Nekuia (composé en
1981, créé l'année suivante) mor-

tre un Xenakis toujours fidèle à sa thématique – tragique sacrificiel, références mythologiques – mnis un Xenakis désireux d'émouvoir et

de convaincre, étonnament «sim-

plifie » per rapport aux grandes œuvres architecturales, multidirec-

tionnelles et non narratives, des années 60-70. Qui a dit que le désir de connivence avec l'auditeur était «en guise d'humanité» un signe d'académisme? Adorno,

ANNE REY

Prochein week-end: Kleus
Huber au Musée du chemin de
fer de Mulhouse (samedi 28, 21
heures); Amy et Redulescu à
l'église Saint-Paul de Straebourg
(d'imenche 29, 17 heures),
L'Exercice de la bataille d'Anne
Torrèe eu théâtre du Meillon (du
30 eeptembre au 6 octobre).
Tél.: 88-75-19-88.

le marxiste, Démodé.

DANSE

de Joël et Ethan Coen

Cela avait pu paraître exorbitant. Palme d'or, prix de la mise en scène, prix d'interprétation masculine. A Cannes, au mois de mai dernier, Barion Flak des frères Coen écrasait ses concurrents, certains forts conséquents, avec une heutaine désinvoltnre. Plus la peine, aujourd'hui, de le comparer à d'autres, de s'attrister pour d'autres. Il est temps de le juger seul, pour ce qu'il est, uni-que.

Barton Fink de Joel et Ethan Coen ressemble à un joyeux tobog-gan de sête foraine qui larguerait son passager dans une flaque de larmes, au cauchemar désopilant d'un fornicateur impuissant, à un d'un fornicateur impuissant, à un drap de satin saupoudré de poil à gratter, à tout ce qui fait rire un initié juste après son délit, à tout ce qui fait pleurer un petit garçon dans le noir. Barton Fink est un film sur la peur, sur le cinéma, sur la collète de peur, sur le cinéma, sur ia solitude, sur l'échec, sur Holly-wood, sur la peur. C'est une comé-die mortellement drôle pour qui a le bon goût d'en rire, surtout lors-que ça n'est pas drôle.

Les Coen, surdoués indépen-dants, ont écrit, dit-on, Barton Fink, leur quatrième long-métrage, pendeot qu'une intempeetive panne de créativité bloquait la réa-lisation en cours de leur troisième, Millers Crossing, polar onirico-pa-rodique où le chapean d'un gangs-ter mélancolique s'obstinait à voler entre les arbres... Bénie soit cette panne qui e permis la naissance d'un remarquable exorcisme contre la panne...

Barton Fink est un jeune dramaturge new-yorkais des années 40, qu'une pièce à contenu «sociai», une pièce sur « l'bomme de la rue », style Mort d'un commis voyageur bientôt en vogue, a pro-pulsé vers le succès. Hollywood rappelle, désormais «le contenu de sa tête appartient à Capitol Films», il est chargé d'écrire un sujet pour Wallace Beery, « social, hein, surtout social l'», et qui se passe dans les milieux du catch. C'est tout, et il n'y arrive pas. Fink se réfère d'ailleurs révéren-Seul, terriblement seul evec soo tieusement). Ni la première fois Scul, terriblement seul evec soo Underwood, Barton Fink descendra un à un tous les degrés de l'angoisse, nous entraînant doucement avec lui.

Tout est contre lui, son hôtei

dont le groom a une tête de destin et le liftier une tête de zombie, sa chambre dont la fenètre ne donne sur rien, dont le papier peint est vivant et se décoile en grands lambeaux gluants, les moustiques gros comme des vampires, son amical voisio qui senglote éperdument mais tue peut-être les femmes et lui confie une boîte qui contient, qui sait, la tête coupée d'nne dame. Tout est contre lui, bientôt contre nous, tant sa paranoïa nous atteint, la lumière aveuglante de la Californie et son bt qui gémit, le producteur qui l'insulte (Michael Lerner) et le grand scénariste déchu qu'il consulte. Celui-là, (John Mahoney, qui e'est fait l'al-lure de William Faulkner), Hollywood l'a tué avant qu'il ne se sui-cide, il dégueule son âme dans des chiottes de rêve, agenouillé sur un mouchoir fin. La seule qui le com-prenne, c'est celle qui ne dit rien, la pin-up en maillot de bain accrochée sur le mur. Lorsqu'il la regarde, il entend la mer...

#### Comment sortir de là ?

Comment sortir de là ? Comment écrire? Comment vivre? Il vant mieux mettre le feu à l'hôtel, puisque Hollywood, on l'a bico compris, c'est l'enfer! Après ça, tout est possible, n'est-ce pas, Même que la pin-up du mur des-cende de la photo. Alors Barton Fink marcherait sur la plage, elle viendrait vers lui, il l'interrogerait, « Vous faites du cinéma ? », elle répondrait « non non vous êtes répondrait, « non, non, vous êtes bête ». A ce moment précis un cormoran tombe dans l'eau comme une pierre. Les meilleurs cauchemars ont une fin.

Ce o'est pas la première fois que le cinéma montre un écrivain asservi par sa machine à écrire (cf Jack Nicholson dans Shining, de Stanley Kubrick, auquel Barton

qu'il montre un producteur escla-vagiste arrimé à son cigare (de Rod Steiger dans le Grand Cou-teau, de Robert Aldrich, à Jack Palance daos le Mépris, de Godard, en passant par Robert de Niro dans le Dernier Nabab, d'Elia Kazan). Ni la première fois qu'il montre les affres déprimantes d'un scénariste merceneire : William Holden dans Sunset Boulevard, de Billy Wilder ne se retrouve-t-il pas carrément mort, flottant dans la piscine? Mais l'originalité tonique des frères Coen est dans l'appropriation des archétypes, dans leur caricature anoblie par un style visuel superbe.

Barton Fink beigne dans une lumière dorée, à la fois sinistre et allègre, tout est en même temps naturel et exagéré, les bruits amplifiés, les couloirs déserts de l'hôtel se peuplent au matin de paires de chaussures par dizaines, posées devant les portes tels des oiseaux morts, la réalité dérape en douceur comme si un somnanbule glissait longuement sur une peau de banenc métephyeiqne. Les scènes se succèdent, très écrites, très dialoguées, en un jen de pingpong parfaitement maîtrisé. Il n'y e jamais de foule, il n'y a personne, en fait, que Fink face à luimème, face aux différentes incarnations de sa fontration nations de sa frustration.

John Turturro, dans ce grand rôle de lampiste universel, rétracté comme un rat de laboratoire ju avant le scalpel, les cheveux littéralement dressés sur le crâne en signe de torturante terreur, est formideble. Mais sans donte pins étonnant encore, opaque et attendrissaot, soo perteoaire John Goodman, le voisin trop affable eox grosses mains d'étrangleur. Avec Barton Fink, fable fantas-mée, parabole drôlatique, et tout ce qu'on voudra encore extrapoler, les frères Coen, scénaristes (inspi-rés), producteurs (évisés), réalisa-teors (comblés) sont deveous grands. Le grand méchant Holly-

wood ne les a pas mangés... DANIÈLE HEYMANN

### Mozart cornélien

IDOMÉNÉE à l'Opera Bastille

De simples marches délimitent des espaces abstraits sur l'immense plateau. Des panneeux coulissants figurent allusivement les ruines de Troie, un plan de palais crétois. Leur repprochement, dans l'allégresse du premier tebleau. pourrait évoquer l'hermonie du monde, harmonie Immédiatement fracassée par la perfidie du destin. D'immenses voiles conflées par le vent suffisent à la fantasmagorie, monstres et ouragans. Les sujets du roi Idoménée portent perruques grand siècle, manchettes et jebots. Seul un fautauil doré meuble l'intérieur du palaie. Abondance de figurams mais (à pert le ballet l) pas de mimiques redontantes ni gesticulations vaines. Noblesse, hiératisme, solannité. Le ton de cat idoménée est à la tragédie, au drama comélien.

Classiqua ainsi qu'on l'attendait, un rien doctorel - mais quel métier pour occuper le ecène et circonvenir l'essential l Jean-Pierre Miguel mène son projet du début à la fin sans dévier, sans la moindre ambiguité. Le directeur du Conservetoire d'art dramatique, qui signe pour la Bastille sa première misa-en-scène d'opéra (et qui n'a presque racueilli qua des applaudiseements à l'issue da la première, mercredi 25 eeptembre) s'est pourtent arrêté sur le personnage d'Idoménée. Peut-être poussé par la stature mythologique de Thomes Moser, par cette megnifique voix sans faiblassa ni tandresse, jamais creusée par la tristassa - voix de demi-dieu,

en vérité. - il semble evoir gommé l'aspect « pare souffrant » du parricide pour le pousser vers la violence, le monstruosité cachée de quelque Saturne dévorent ses

Jamais on n'eura vu à la Bastille distribution d'un tel niveau, aussi homogane, d'une tella solidhé, d'une telle force dra-matique à l'errivée. Les timbre d'Idamante (le ténor Doneld Kaaech) ne dit peut-être pes assez la jeunesse, l'Intrépidité, la passion, l'abandon. Mais Ilia (Nuccia Focile) et Electre (Inga Nielsen) sont bien deux rivales, voix immaculée pour la première, voix passant avec duplicité de l'innocence à la noircaur pour la petite sœur d'Oreste. Arbace (le très jeune Marcus Haddock) est le confident d'Idoménée. Ténor comme lui, parvient - et ca n'est pas facile - à exister à ses côtés. Tout n'eet pas égelemant habité dana ca qua fnit Thomas Mosar, mais see vocalisee sont impeccables (c'est la version viennoise, la plus ornée, qua l'on joua ici). Et le phrasé belcantiste da son premier récitatif accompagné rastera inoubliable.

Le chef - Myung-Whun Chung en sa maison - est l'au-tre héros de cette production. Quelle besogne accomplie, en effat, pour que les cordas chantent (presque) à l'unisson, cour que las chœurs tiennen da tels pianissimos l Les solos de hautbois, de cor, de baeson, réjouissent l'âme. Tempos lants, pour una direction amoureuse de l'œuvre mozartienne.

ANNE REY Onze représentatione jusqu'au 26 octobre, 19 h 30. Tél.: 47-42-53-71.

### Au septième ciel

Soirée de rêve avec Lucinda Childs

fraiche, sur des pages pour clavecin de Ligeti et de Ferrari que joue à gauche de l'avent-scène, tout l'eu tout flamme, Elisabeth Chojnacka (elle est rousse, et après?). Des danseurs turquoise, lègers, décidés. Des enchaînements fiuidissimes de mouvements simples, empruntant souvent au vocabulaire classique (mais qui, aujourd'hui, résiste à cette tentation?); des lignes élémentaires qui vont bientot s'enchevêtrer sans cesser d'etre lisibles.

Et Lucinda, belle comme un bouleau russe sous la neige, énigmatique comme un chat égyptien. Lucinda, son mini-chignon décalé sur la nuque et son dos triangulaire, qu'elle nous laissera longuement admirer, à la fin, immobile sous l'évanguissement de la lumière. Lucinda ou la marche considérée comme un des beaux-

Septième ciel avec Dance, qui ful crée en 1979 et que la Bien-nale de Lyon 90 («An American Story ») a gratifie d'une bande-son toute neuve. La perfection absolue et le ravissement que procure sa contemplation: pas un geste, pas un son, pas une seconde à retrancher ou à ajouter - pendant cinquante-cinq minutes. Comment élabore-t-on, à trois ou quatre, un chef-d'œuvre? Enfantin : Phil Glass compose une musique répé-

Décollage en douceur evec litive, radicuse comme lui seul sait Rhythm Plus, création toute en écrire; Sol Lewitt filme les danseurs et les projette sur un écran de tulle tendu au premier plan; Christina Giannini les a vetus de T-shirts et pantalons tout blancs. Et Lucinde Childs construit se chorégraphie sur une seule cellule de base (des petits sauts our un pied puis d'une jambe sur l'outre, en tournant, bras souplement arondis ou étendus à l'horizontale), limitant rigoureusement les trajectoires à des traversées frontales du plateau dans la première partie, des diagonales et des cercles dans les deux suivantes.

Mais sous l'apperence d'une répétition infinie, hypnotisante, se cachent mille nuances, variations infinitésimales trop rapides et subtiles pour qu'on puisse jurer les avoir remarquées, perceptibles cependant dans une semi-conscience et tenant le spectateur en haleine. La danse mêne avec son image un dialogue volubile, le film montrant les danseurs à des échelles ou sous des angles variés. Dans leurs parcours géométriques, ces blanches mouettes fantomatiques nous reppellent quelque chose... Ne sont-elles pas les sœurs modernes des Ombres de la Bayadere, des Willis de Giselle ou des cygnes du Lac?

SYLVIE DE NUSSAC ➤ Théâtre de la Ville, jusqu'au 28 septembre, 20 h 30. Tél.: 42-74-22-77.

### Dans la tête de Turturro

Pour composer eon personnage de Barton Fink, John Turturro s'est inspiré d'un livre de Michael Gold écrit dens les années 30, les Juifs désargantés, et e pris pour modèle Clifford Odets, dramaturge politiquement engegé, cofondateur du Group Theatre, scenariste a Hollywood - qui e tiré de son expérience le Grand Couteau, málo social des

«Il n'avait pas fait sa première communion, mais son pare avait pris des photoe « comme si », explique John Turturo. Il e fait partie de la gauche radicale, jusqu'au moment où il a coopéré avec la Commission des activités anti-américaines. C'est ainsi, il l'a fait. Barton Fink en sera peut-être capable. »

années 50.

Le scénario sur lequel sèche Barton Fink - une histoire pour Wallace Beery, - John Turturo l'e écrit, kui a même donné un titre: The Burly Man, (a le Mas-tard »); per amour, son héros, un catcheur trop sensible, devient champion. Il se marie, mais sa ferrime le trompe. Le cosur brisé, il lui tord le cou : «D'abord, dans un long monologue il accuse sa femme de ne l'avoir jamais compris. Un physique de brute ne signifie pas que l'on n'a rien d'autre à donner. »

#### Un statut de saland idéal

Etre dépassé par son image, John Turturro conneît. Né à Brooklyn, élavé à Queene, fils d'un macon italien et d'une chanteuse de jazz, son type méditer-ranéen allié à son accent des fau-bourgs de New-York le cantonne d'abord dens les rôles « athniquesa: il est chef indien dans Voi au-dessus d'un nid de coucou, mafioso pour Micheel Cirrino - le Sicilien, - comique troupier d'un caberet miteux pour Suaan Saidelman - Recherche Susan désespérément, - joueur de billerd pour Scoraase - la Couleur de l'argent. Le théâtre lui offre des rôles plus intéressants. Doublura de John Melkovitch dans le Mort d'un commis voyageur, d'Arthur Millar, il joue

enaulte Dee sourie et des hommes, de Steiobeck (pièce qu'aurait pu écrire Barton Fink) et Danny and the Deep Blue Sea, de John Patrick Shanley, scénariste de Clair de lune.

Son rôle de psychopathe amoureux de Jodie Foster dans Five Corners lui apporte un statut de salaud idéal. Il devient un des acteurs-fétiches de Spike Lee, qui l'engage dene Do the Right Thing, Jungle Faver, Mo'Better Blues. Puis les frères Coen le choisissent pour être le gangster juif, homosexuel et geignard, de Miller's Crossing.

Avec Spike Lee, Turturro dit qu'il improvise du dialogue, avec les frères Coen, qu'il avance des intéss. Et de l'exit de trum il est

idées. Et, de l'avis de tous, il est. permi les ecteurs emériceine. celui qui saisit le mieux les carac-tàres physiques – colffure, démerche, ettitudes – de ees rôles. Normel qu'il vienne de jouer Arturo Ui - la prise de pouvoir artairo di – la prise de pou-voir par Hitler, transposée dans le Chicago des gangsters – puis-que, en effet, Brecht elgnele l'évolution des personnages par des changements progressifs de comportements. Mais il e mis du temps, dit il, pour arriver à Barton Fink.

« J'ai moi même écrit, je sais ce que c'est de s'enfermer qua-tre mois dans une plèce, d'avoir mei eu crana, de e'étendre à même le plancher. On ne se rend pas compte à quel point c'est débilitant. Le tête domine le corps, qui se recroqueville, s'ef-face Pour Barton, les choses ont commencé à se mettre en place. pendant les répétitions. Je me suis trouvé marchant les pieds en dedens, le reate a suivi ; les épaules se sont affaissées, je

n'étais plus qu'un front » John Turtumo décidément joue la carte du corps : il passe en ce momant de longuesheures d'entraînement dans un gymnase afin de se donner la musculature d'un travailleur manuel pour les besoins de Mac. C'est un scéneno qu'il a écrit en hommage à son père, il tiendre le rôle principal, et ce sera sa première mise

HENRI BÉHAR

CALENDRIER DES ADMINISTRATEURS DE CONCERTS

ABBAYE DE **PERGOLESE** (Val-d'Oise LO FRATO 28 septemb a 20 h NNAMORATO (p.e. Mondiel

DEMAIN HOTRE SUPPLEMENT Se Monde SANS VISA ORCHESTRE NATIONAL BORDEAUX AQUITAINE ALAIN LOMBARD

SAISON 91/92 AU THÉATRE NATIONAL DE CHAILLOT 6 octobre 1991 - 15 heures

LOMBARD/R. PASQUIER Berg Concerto à la memoire d'un ange Mahler : Cinquième symphonie

RENSEIGNEMENTS: 47-27-81-15

Le Monde : .... PHILATELISTES SEPTEMBRE

LE TRENȚIÈME ANNIVERSAIRE DU TRAITÉ SUR L'ANTARCTIQUE

France : tous les timbres de la rentrée.
 Cartes postales : les poulbots.
 Histoire postale : le travail.

 Télécartes et cinécartes. EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

MERC .. .. 15.00 141 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - 151 - Turbini di Seega Control Control

12 / 1 1 / 2

The state of the sor tan des d The same and most Mels Arestrup

to a said

There is to summer the state of the state of

That the let #2

UAS'I SE Att the man en er i mantana. of Reserved sector and the or an ende transport of the first ic The second of th

Bearing the second of the Breitent de parte State and Arrivation. ingnise. dulice p mercaren [ THE LAND THE LAND IN A STATE OF THE STA

The state of the s Angelier met en u de l'este de ils

dane, de la marta and home page Street d'Edu. Punt d'equ. .



### **CULTURE**

### Une Mongolie en or



sont beaux et les adultes aussi, et les costumes tout autant : le souffle des grands espaces et l'exotisme sont les meilleurs atouts de la fable racontée par le cinéaste des Yenx nolrs. A partir d'une anecdote de comédie (comment le berger des steppes mongoles s'en fut à la ville acheter des préservatifs), Mikhalkov trouve la formule magique qui mêle lutimlame et écran large, chronique et onirisme. Elle lui a valu le Lion d'or an récent Festival de Venise. Narquois souvent, sentimental parfois, tonjours habile, il tire de la resenutre entre une famille asiatique près de quitter son mude de vie traditinonel et nu brave chauffeur russe toutes les ressources d'un lace-à-face suuriant, émnovant et métaphorique.

Urge, de Nikita Mikhalkov. Les

THÉATRE

### «En voilà du propre!»

Genèse d'une pièce de Genet, reprise par Alain Ollivier

LES BONNES au Studio-Théôtre de Vitry :

« I'en al assez d'être la religieuse sordide et sans dieu, sans famille. I'en al assez d'avoir un fourneau comme autel », dit Claire.

Claire et Snlange sant les Bonnes, de Jean Genet. C'est la nuit, Madame est dehors, les deux domestiques apprennent par un coun de téléphone que le bon ami de Madame vient de sortir de pri-son. Claire et Solange vivent un délire, une cérémunie sauvage, revêtent des robes d'apparat de Madame, Pimitent; puis lui préparent une tasse de tilleul empnisonné paur la tuer lors-

La pièce de Genet, les Bonnes, înt créée par Lunis Jouvet le 19 avril 1947. Tous les caractères décrits par Genet, jusqu'à cette date, dans le Condamne à mort, l'Enfant criminel, Haute Surrell-lance. Noue-Dame-des-Fleurs. etc., l'auteur les comaissait, avait par-tagé leurs jnnrs. Mais des «bounes», il n'avait eu l'occasion d'en rencounter ni à l'Assistance unblique ni che presente comme publique, ni chez ses parents nour-riciers du Morvan, ni dans les cascrues, ni dans les prisons.

La source la plus probable des Bunnes est le fait divers, qui necupa beancoup la «une » des jonraaux en 1933, des sœnrs Papin. Christine et Léa Papin, deux sœurs de vingt-huit et vingt et un ans, étaient bonnes chez une femme seule, fortunée. Le soir du 2 février 1933, Madame et sa fille étaient sorties, l'nue des denx sœurs eut un faux mouvement qui

fit sauter les fusibles : elles se retrouvérent dans le noir. Ce qui déclencha une erise. Quand la mère et la fille rentrèrent, les sœurs Papin en firent un carnage, commençant par leur arracher les yeux, puis les seins, le ventre... Plus tard; elles nettnyèrent sni-Pins tard, enes nettuyeron an-gneusement les outils de l'assassi-nat, et allèrent se concher l'une dans les bras de l'autre en se répétant : «En vollà du propre!»

Ces mots nen voilà du propre!»
pourraient être de Genet, cela ressemble tout à fait à des phrases
échappées aux garçons qui hantent
Notre-Dame-des-Fleurs et Miracle
de la rose. Bien des éléments du
crime des sœurs Papin se retrouvent dans les Bonnes, mais en fin
de compte s'est l'une des Ronnes de compte, c'est l'une des Bonnes qui boit la tasse empnisnanée : suicide, et non meurire

Jean Genet a suivi, comme tout. le mande, l'histaire des sœurs Papin. Il a probablement la, entre autres, les reportages du journal Détective; dans la pièce, Solange dit: "J'ai vu Madame découvrir que nous lisions Détective." Et pourquoi Genet, qui lisait beancoup, dans toutes les eireonstances n'auxitil pas la l'erricle. tances, n'aurait-il pas lu l'article de Jacques Lacan dans la revue Minotaure de 1933: Motifs du crime paranolaque? Lacan y dit notamment que « les délires à deux sant parmi les farmes les plus anciennement reconnues de psy-

L'autre source des Ronnes, c'est Jean Cocteau. La pièce est entière-ment infusée des Idées et des parnles de Jean Coeteau. Un détail: Genet counsissait la chanson de Cocteau, Anna la Bonne:

« Et moi, je suis Anno la Bonne, Je suis Anna, celle qu'on sonne. » Losque Jean Genet rencontra, pour la première fais Jean Cocteau, le 15 février 1943, à l'Hôtel du Louvre, il lui récita entièrement le poème le Fils de l'air, qui n'existait pes imprimé, mais que Cneteau avoit enregistre sur un disque Ultraphone. Cocteau y dit par exemple: par exemple:

Il dart. Il rève. Il tombe au fond. d'un encrier. Il se réveille, et croit que c'est un autre réve.

Deux vers qui évoquent de très près la conscience de Jean Genet écrivant poèmes et romans en pri-son, «contre» et «par» la prison.

#### Un fen

Enfin, la structure particulière des Bonnes, le chaix d'un théâtre de signes unn naturalistes, d'un théatre de cérémonie, duit beau-conp au passé lointain d'enfant de chœur de Genet. C'est dans une lettre accompagnant la réédition des Bonner en 1958 chez Barbezat des Bonnes en 1958 chez Barbezat que Genet écrit : «Le plus haut drame moderne s'est exprimé pendant deux mille ans et tous les jours dans le sacrifice de la messe. Sous les apparences les plus familières – une croûte de pain, un y dévare un dieu. Théâtralement, quand le prêtre, ayant dans la patène découpé l'hostle, la reconstitue et la mange, dans sa bouche l'hostle craque. » Or les sidèles, dans la nef, sont trop loin, mais craquer. Et ce signe concret, pro-fane, et très frappant, ce signe de la «représentatino» d'une pensée et d'un acte millénaires, est l'exemple même, pour Genet, du signe théatral.

Les Bonnes sont jouées à pré-sent sous la direction n'Alain Olli-vier dans son Studin-Théatre de Vitry. L'interprétation de Genet implique des choix de fransfert, de déréalisation. Par exemple, Jean-Marie Patte, en 1971, fit jouer Solange et Claire par deux garçons aux crânes rasés vêtus, «en bas», en parachutistes, et, aen haut», en religieux. A Vitry, Alain Ollivier a chuisi de faire interpréter les bannes par deux très jeunes femmes qui n'ant pas une pratique longue de la scène et qui accom-plissent un jeu savant de transpo-sitions de voix et de sestes avec une fraîcheur qui a une allure de culte primitif : e'est très beau, et cela ressemble beauenup à Jean Genet lui-même, à sa gentillesse simple, pure.

Ce Studio-Theatre d'Alain Ollivier à Vitry est aujourd'hui l'uo des peu nombreux foyers spirituels de l'art du théatre, qui maintient, envers et contre tout, un feu essentiel, comme est celui, juste-ment, des petites lampes rouges au-dessus de l'autel. Longue survie, longue vie, à ce lieu, d'une architecture simple, chaleureusement habitée!

MICHEL COURNOT

dans la nef, sont trop loin, mais les enfants de chœur, agenouillés dans le dos du prêtre, entendent distinctement, e'est vrai, l'hostie de l'insurrection. Tél.: 46-81-75-50. Jus qu'eu 28 septembre.

#### Le Monde ● Vendredi 27 septembre 1991 17



DANSE



DU 1" AU 5 OCT, 20H30 MATHILDE MONNIER LOUIS SCLAVIS **FACE NORD** 

création pour 8 danseurs et 4 musiciens

LOC. 42 74 22 77 2 PL DU CHATELET PARIS 4

**GRAND PALAIS** avenue Winston-Churchill

### **FIGURATION CRITIQUE 91**

de 11 heures à 19 heures jusqu'au 30 septembre

DEMAIN NOTRE SUPPLEMENT

Et Monde SANS VISA

#### L'ASTRADUL

Association des Traducteurs Diplômés de l'Université de Londres Vous propose une équipe de traducteurs FRANÇAIS et ANGLAIS Tél.: 45-79-41-66 - 45-55-92-94 - 45-78-75-80

BP 225 07 - 75327 Paris Cedex 07 Siège social : Institut britannique de Paris



### Au carrefour des mondes

Niels Arestrup nous fait découvrir un auteur et un conte philosophique surprenant ÉCRIT SUR L'EAU

peintre, un homme, plutôt avenant même s'il peut être parfois autoritaire, dessine. Gardien, guide d'un monde entre deux mondes, ni tout à fait la terre ni tout à fait le ciel, sorte de purgatoire suspendu qu'il eummande sans psrtsge, il accueille de très jeunes gens qui viennent de quitter la vie et doivent pourtant commencer à vivre. Ensemble. Ils viennent de parfout : une Japonsise, une Africaine, une métisse caralbe, une Française, un Arabe, un Indien: Ils parient cha-cum leur langue, les autres pour-tant les comprennent. Tons s'apprétent à revoir, en tableaux qui se succéderont sur un rythine rapide, les principaux moments de leur vie terrestre, ceux qu'ils ont vraiment vécus et ceux qu'ils auraient pu vivre.

ou Théâtre de la Renaissanca."

Le peintre gardien met en scène leur petite enfance, leur adolescence. la déconverte qu'ils ont faite du désir, de la haine, de la colère, de l'amour, de la maturité, le temps de connaître. Entre quel-ques rochers, un point d'eau, sous

Arestrup, interprète principal, met-teur en scène et producteur, s'est entnuré des meilleures compétences. L'auteur, qui a travaillé avec le metteur en scène et les acteurs au fin et à mesure de l'élaboratinn du speciaele, s'appelle Erie-Emmanuel Schmitt. Philo-Erie-Emmanuel Schmitt. Philosophe diplômé de Normal Sup, il livre ici un premier texte qui s'attache aux situations les plus simples pour les transfigurer aussitôt en théâtre de la pensée, sans peur aucune du mythe, de la référence savante. C'est souvent très beau, même si le texte ouvre tant de

ces jeunes gens découvrent enfin que le même sentiment, la même émotion, le même espoir s'expriment de façon infiniment diverse peintre, un bomme, platôt avenant ces jeunes gens découvrent enfin que le même sentiment, la même émotion, le même espoir s'expriment diverse peintre, un bomme, platôt avenant ces jeunes gens découvrent enfin qui aurait offert sou âme an Bon de l'attendait pas.

Connues de longtemps. Anti-Faust qui aurait offert sou âme an Bon de l'attendait pas.

Dieu, il est le chef de troope qui donne à des comédiens pour la selon que l'an est né là ou ailleurs.

Du lundi au samedi à 21 heures. donne à des comédiens pour la plupart peu expérimentés et très différents (Passas Diop, John 1 h 25. De 70 F à 180 F. Ecrit sur l'eau est un spectacle qui réunit toutes les possibilités du théâtre : un texte, des voix, une musique, une chorégraphie dans des décors et des lumières irréprochables. A chaque poste, Niels cohésion indéniable. Cohésion encore renforcée par le travail des gestes et des corps mené svec la chorégraphe Karine Saporta. Quand les mots n'y suffisent plus, les acteurs s'animent sur les rythmes et les sons créés par Jeau-Jacques Lemètre (excellent compositeur des musiques des Atrides, d'Ariane Muouchkine), lls paraissent alors voler au-dessus du décor minéral de Daniel Sciora, dont le bel onirisme est subtilement

écleiré par André Diot. Ecrit sur l'eau, éloge de la diffémême si le texte ouvre tant de portes en même temps qu'il nous donne parfois le vertige et l'impressinu d'être confrantés à un précis de vulgarisation philosophique un peu bâtif.

Niels Arestrup a retrouvé pour l'occasion une fraîcheur, une attention à ses partenaires, une efficacité de jeu qu'on ne lui avait pas

ecteure par Andre Diot.

Ecrit sur l'eau, éloge de la différence, conte de la tolérance, spectacle atypique et risqué, est l'une des bonnes nouvelles de la rentrée sur les scènes privées. Il ne resemble à rien. Enfant du théâtre d'images, c'est une sorte de réplique moderne, actuelle, naïve au lluis clos de Sartre, intrusion de la life particular de la tolérance, spectacle atypique et risqué, est l'une ence, conte de la tolérance, spectacle atypique et risqué, est l'une des bonnes nouvelles de la rentrée des bonnes nouvelles de la rentrée sur les scènes privées. Il ne resemble à rien. Enfant du théâtre d'images, c'est une sorte de réplique moderne, actuelle, naïve au lluis clos de Sartre, intrusion de la lluis clos de Sartre, intrusion de la la tolérance, spectacle qui en confronte de la tolérance, spectacle que moderne, est l'une des bonnes nouvelles de la tolérance, spectacle que moderne, est l'une les confrontes de la tolérance, spectacle que moderne, est l'une des bonnes nouvelles de la tolérance, spectacle que moderne, est l'une les confrontes de la tolérance, spectacle que moderne, est l'une confrontes de la tolérance, spectacle que moderne, est l'une confrontes de la tolérance, spectacle que moderne, est l'une confrontes de la tolérance, spectacle que moderne, est l'une confrontes de la tolérance des bonnes nouvelles de la tolérance des bonnes nouvelles de la tolérance des bonnes nouvelles de la tolérance de la tolérance des bonnes nouvelles de la tolérance des bonnes nouvelles de la tolérance l'une particular de la tolérance des bonnes nouvelles de la tolérance l'une particular de



LA RONDE

BORISLAY TOHAKRINOK

HILDER STORE THE SECRET PORTEDOL

CONTRACT VALERE NOVARINA

LISTANIE DE LA BASSILLE PERE UBU

ALFRED JARRY BORISLAY TCHAKRINOV CENTRE GEORGES POMPIDOU

#### **PARIS EN VISITES**

#### **VENDRED(27 SEPTEMBRE**

« Sept des plus visilles maisons de Paris », 10 h 30, mêtro Hotel-de-Ville, 2, rue des Archivee (Paris s Hôtels et égliss de l'île Saint-Louis s. 14 h 30, métro Pont-Maris (M~ Cazes).

« Jardins et hôtels de la rue du Bac », 14 h 30, métro Rue-du-Bac (Peris pittoresque et insolite).

(Paris pittoresque et insolite).

« Promanade dena le « quartier chinoie », accompagnée d'une tesse de
thé », 14 h 30, métro Porte-deChoisy (M.-C. Lasnier).

« La cathédrale Notre-Dama. Histoire et aymbolee de l'architecture et
de la sculpture gottrique », 14 h 30,
devant le portail central (Arte et caetera).

« Hôtels et jardina du Marais, place des Vosges », 14 h 30, sortie métro Saint-Paul (Résurrection du Passé). « Le quertier de la plaine Mon-cesu », 14 h 45, métro Moncau (V. de Langlade).

« Appartementa royaux du Louvre et vie quotidienne des rois et reines de Frence », 14 h 45, métro Palais-Royal, terre-plein central (M. Benae-

Saint-Denye-du-Saint-Sacren une « basilique romaine » au cœur de Parie », 15 heures, 58 bis, rue de Turenne (Monuments historiques). Les salons de l'Arsenal », 15 heures, 1, rue de Sully (0. Bou-

« La franc-maçonnerie ». 15 heuree, 18, rue Cadet (P.-Y. Jas-Saint-Roch et son quartier s, 15 heures, métro Pyremides (Lutèce-Visites).

« Petricie Brignone », 18 heures, Musée national d'art moderne (Centre Georges-Pompidoul.

11 bis, rue Kepler, 20 h 15 : « Les pouvoirs dynamiques de la penaée ». Entrée gratuite (Loge unie des théc-

#### **CONFÉRENCES**

### LE MONDE diplomatique

#### Septembre 1991

- LA FIN DU POUVOIR COMMUNISTE EN URSS : Reconstruire, par Ignacio
- Ramonet, Les batailles à venir, par Jean Morie Chauvier. M. Gorbatchev et l'essence de la perestroika, par Moshe Lewin. - M. Boris Eltsine et l'ordre nouveau, par Amnon Kopeliouk. - Le chaudron des nationalismes, par Morc Ferro. -Sons l'œil de Washington, par Poul-Morie de Lo Gorce.
- · CHINE : A Pékin, ruraux et citadins en quête d'enrichissement, par Jean-Louis Rocca.
- ECONOMIE ; BCCL, la banque à abattre, par Frederic F. Cloirmonte. - Comment éviter la mondialisation de la pauvreté?, par Michel Chossudovsky. - L'évangile de la compétitivité, par Riccardo Petrello.

En vente chez votre marchand de journaux : 18 F

#### **EXPOSITIONS**

#### Centre Georges-Pompidou

Piece Gsorges-Pompidou (42-77-12-33). T.I.j. af mar. de 12 h è 22 h, sem., dim. et jours fériés de 10 h à 22 h. OUVRAGES EOF: DESIGN INOUS-TRIEL ET PAYSAGES. Centre d'infor-mation CCI. Jusqu'au 27 octobre. LA PHOTOGRAPHIE EN MIETTES II. Photographie mesquée. Galerie du Forum - rez-de-chaussée. Jusqu'au 3 novembre. 3 novembre.
RIDEAU DE PARADE DE PICASSO.
Selle d'actuelité jeunessa. Jusqu'au
18 novembre.
ALDO ROSSI PAR ALDO ROSSI. Gelerie du CCI. Jusqu'au 30 septembre.

#### Musée d'Orsay

1, rue de Beilechasse (40-49-48-14).
Mar., ven., sam., mer. de 10 h à 18 h, jau. de 10 h à 21 h 45, dim. de 9 h à 18 h, Fermé la lundi.
CARPEAUX: DESSINS DES COLLECTIONS DU MUSEE DE VALEN.
CIENNES. Entrée : 27 F (billet d'accès su musée). Jusqu'au 1 jarvier 1992.
GRAVURES SCANDINAVES DE LA SIBLIOTHÈQUE NATIONALE. Entrée : 27 F (billet d'accès su musée). Jusqu'au 16 décembre.
MUNCH ET LA FRANCE. Entrée : 30 F. Ou 26 septembre au 5 janvier 1992.

#### Musée d'Art moderne de la Ville de Paris

11, av. du Préeident-Wileon (47-23-81-27). T.Lj. af lun. et jours fériés de 10 h à 17 h 30, mer. jusqu'à 20 h 30. EL LISSITZKY, Entrée : 30 F, Jusqu'au 13 octobre.

#### Musées

L'ATELIER D'ARY SCHEFFER, Musée de la vie romantique - maison Renanscheffer, 16, rue Chaptai (48-74-95-38), T.I.i. sf lun. de 10 h à 17 h 45, Entrée : 18 F. Jusqu'au 5 janvier 1892.

LA SELLE EPOOUE OES UNIFORMES, 1880-1900, Musée de l'armée, hôtel national des invalides, salle d'hennaur, place des invañdes (45-55-37-70), T.I.i. de 10 h à 17 h. Entrée : 27 F (prix d'entrés du mueée), Du 29 esptembre eu 29 octobre.

CHEFS-O'ŒUVRE RETROUVÉS, Monet, Morisset et Renoir, Musée Marmottan, 2, rue Louis-Boilly (42-24-07-02), T.I.i. sf lun. de 10 h à 17 h 30, Entrée : 25 F. Jusqu'au 30 septembre. OE L'IMAGE A L'IMPRIMERIE, Paleis de le Oécouverte, pourrour de la rotonde, sv. Frankin-Roceevelt (43-59-18-21), T.I.j. sf lun. et joure fériés de 10 h à 18 h. Entrée : 20 F. Jusqu'au 30 novembre.

CES VESSIES ET DES LANTERNES. L'ATELIER D'ARY SCHEFFER, Musée OES VESSIES ET DES LANTERNES. Centre national de le photographie, Pelais de Tokyo, 13, av. du Présidente Wason (47-23-38-53). T.I.J. af mar. de

9 h 45 à 17 h. Entrée : 25 F. Du 28 sep-EN BATEAU. 160 ans de photogra-4 novembre.
PARIS-HAUSSMANN. Le perl d'Haussmann. Pevilion de l'Arsenal. (21, boulevard Mortand (42-76-33-97). T.I., et kn. de 10 h 30 è 18 h 30, den. de 11 h à 19 h. Jusqu'au 5 jenvier

de 11 h à 19 h. Jusqu'au 5 jenvier ,1992.
PICASSO, JEUNESSE ET CENÈSE.
Dessine 1893-1905. Musée Picesso, hôtel Selé - 5, rue de Thorigny (42-71-25-21). T.I.j. af mar. de 9 h 15 à 17 h 15, mer. lusqu'à 22 h. Entrée : 33 F. Jusqu'au 25 novembre.
REFAIRES OE RÉVES. Myrtiam et Gilles Arnould, isabel Formose, Bruno Jarret. Musée Rodin, hôtel Siron, 77, rue de Varenne (47-05-01-94). T.I.j. af Am. de 10 h à 17 h. Entrée : 20 F. Du 1- octobre su 29 décembre. RETROSPECTIVE GARRY WINO-GRAND. Centre netional de la photographie. Psiess de Tokyo, 13, sv. du Président-Wilson (47-23-38-53). T.I.j. af mar. de 8 h 45 à 17 h. Entrée : 25 F (entrée du musée). Du 26 septembre su 5 novembre.

ientrée du musée). Du 28 septembre su 5 novembre.

JEAN-MARC TINGAUO, INTÉ-RIEURS. Centre rational de la photographie. Paisis de Tokyo, 13, av. du Président-Wilson (47-23-36-53). T.I.J. af mar, de 8 h 45 à 17 h. Entrée : 25 F (prix d'entrée du musée). Du 28 septembre au 5 novembre.

TREMPLIN POUR OES IMAGES N-12. Paleis de Tokyo, 13, av. du Président-Wilson (47-23-36-53). T.I.J. sf mar. de 10 h à 17 h. Entrée : 25 F. Du 28 septembre au 5 novembre.

#### Centres cultureis

OUILLAUME APOLLINAIRE, SES LIVRES ET SES AMIS. Bibliothèque historique de la Villa de Paris, hôtel de Lamoignon - 24, rue Pavée (42-74-44-44), T.L., sf dim, et jours fériés de 10 h à 18 h. Entrée : 15 F, Jusqu'au 5 octobre.

44-44, T.I.), sf dim, at jours fériés de 10 h à 18 h. Entrée : 15 F. Jusqu'au 5 octobra.

ART SESSION 91. 40 artistes et la lutte contre le sida. Espace Glauser, 57, bouleverd de le Villette (42-45-39-71). T.I.), de 11 h à 20 h. Jusqu'au 30 septembre.

LE CADRE ET LE BOIS DORÉ A TRA-VERS LES SIECLES. Trianon de Bagatelle, bois de Boulogne, route de Savres (45-01-20-10). T.I.), de 11 h à 18 h. Entrée : 30 F. entrée du parc : 5 F. Du 25 septembre au 1- décembre.

DYNAMIQUES CONTEMPORAINES. Centre Wellonie Rouselles à Peris, Besunord, 127-128, rue Saint-Mertin (42-71-26-16). T.I.), sf kin, de 11 h à 18 h. Du 28 septembre au 8 novembre.

L'ECOLE DE POZNAN, Institut poloneis, 31 rue Jesn-Goujon (42-25-10-57). T.I.), af dim, de 11 h à 18 h, mer, de 11 h à 20 h, sem, de 15 h à 18 h, Jusqu'au 11 octobre.

ESTAMPES MEXICAINES OU XIX-51ECLE. Collection de la bamque du Mexique, Centre cultural du Mexique, 28, bd Raspail (45-49-18-26). T.I., af dim, de 14 h à 18 h, Jusqu'au 12 octobre.

FRANCE FONTANA. Espace photographique de Paris, nouveau Forum des Helles, place Cerrée - 4 à 8, Grande Gelerie (40-26-87-12). T.I., sf kin, de 13 h à 18 h, sem, dim, jusqu'à 19 h. Entrée : 10 F. Jusqu'au 19 octobre.

LA FRANCE AUX PORTES OE L'ORIENT. Chrypre XII - XV sfècle. Mairie du Ve, 21, place du Panthéon. T.I. de 10 h à 17 h 45. Jusqu'au 'eu

Mairie du Ve, 21, placa du Panthéon. T.I., de 10 h à 17 h 45. Jusqu'eu

T.I.J. de 10 n a 17 n 45, sucqui et 3 novembre, LEON GISCHIA, Paris Art Canter, 35, rue Falguière (43-22-39-47). T.I.J. af dirtt., km. et jours fériés de 14 h à 19 h. Jusqu'au 2 novembre. GRANGES LIGNES, Gare de l'Est, half artivées et half départs (40-18-20-00). T.I.J. de 10 h à 20 h. Jusqu'au 24 octo-

T.I.) de 10 h à 20 h. Jusqu'su 24 octobre.

KILIMS D'ANOTOLIE, UN ART MILLENAIRE. Inetitut du monde arabe.

1, nue des Fossés-Saint-Bernsrd (40-5138-39). T.I.; af lun. de 13 h à 20 h.
Entrée : 20 F. Jusqu'su 23 novembre.

JEAN-OANIEL LORIEUX, Hôtel de
Ville, seile Seint-Jean, rue Lobeu, porche
côté Seine. T.I.; af lun. de 11 h à 19 h.
Jusqu'su 13 octobre.

MASTERE AN I. Ecole nationale supéneure des Beaux-Arts, 11, quel Malequelle (42-60-34-57). T.I.; af mer. de
13 h à 18 h. Jusqu'su 3 novembre.

CHARLES MATTON. Ecole nationale
supérieure des Beeux-Arts, 11, quai
Malaquele (42-60-34-57). T.I.; af mer.

de 13 h à 19 h. Jusqu'su 3 novembre.

LOUIS MOILLIET. Centre culturel
suisse, 38, rue des Frence-Bourgeois
(42-71-44-50). T.I.), st lun. st mer. de
14 h à 18 h. Du 28 septembre su
10 novembre.

NATURE MORTE. Gesthe institut de

14 h à 18 h. Du 28 septembre au 10 novembre.

NATURE MORTE. Gotthe Institut de Parie, 17, ev. d'léne (47-23-61-21).

T.J.; sf sam. et dim. de 10 h à 20 h. Jusqu'au 18 octobre.

SERNARO PIFFARETTI, HEIMO ZOBERNIG. Fondation netionale des arts. Hêtel des arts. 11, rue Benryer (45-63-90-55). T.I.; sf mar. de 11 h à 18 h. mer. de 11 h à 20 h. Entrée : 10 F. Jusqu'au 30 octobre.

QUANO LE JOURNAL DEVIENT ART. Maison du Denemark. 142, sv. dee Champs-Elysées (42-25-08-80). T.I.j. ef lun. de 13 h à 18 h. dim. de 15 h à 18 h. Jusqu'au 27 octobre.

LES SAINT-SIMONIENS EN EGYPTE. Institut du monde arabe, 1, rue des Fosses-Saim-Bernard (40-51-38-38). T.I.j. af lun. de 13 h à 20 h. Jusqu'au 10 novembre.

LES THEATRES DE PARIS. Mairie du

10 novembre. LES THEATRES DE PARIS, Meirie du Xa, 72, rue du Faubourg-Saint-Martin. T.I.i. da 11 h 30 à 18 h. Jusqu'au GIANMARCO TORRIANI. L'autre voi d'Icere. Centre culturel suisse, 32-38, rus des Frence-Bourgeole (42-71-44-50). T.I.j. af lun, et mar, de 14 h à 18 h. Du 28 septembre au 10 novem-

bre. SIENNALE INTERNATIONALE
V- 8 IENNALE INTERNATIONALE
D'ARCHITECTURE. Institut francisis
d'architecture, 8 bis, rue de Tournon
(48-33-90-35), T.I.j. of lun., mer. de
12 h 30 à 19 h. Jusqu'au 8 octobre.
LE VENT DU NORO VII: CLICHÉ, inetiut néertendels, 121, rue de Lille (4705-85-99), T.I.j. of lun. de 13 h à 19 h.
Jusqu'au 20 octobre.

#### Galeries LE 13 ART : 5 ÉDITION. Atellers du

LE 13 ART: 5 EDITION. Atellers du 13 arrondissement - point de rencontre, entrepôte frigorifiques, 91, quai de la Gare. Du 27 septembre au 4 novembre. 1981-1991, O'UNE DÉCENNIE... L'AUTRE Galerie de France, 62 rue de le Verrerie (42-74-38-00). Jusqu'au 19 octobre. ADAMI, Galerie Prazen Fitoussi, 25, rue Guénégaud (48-34-77-61). Du 25 aeptembre au 9 novembree. / Galerie K, 15, rue Guénégaud (43-28-15-41). Du

28 seggembre au 8 novembre.
ARCHÉOLOGIE CHINOISE ET LIVRES
DE WU DE CH'UN. Gelenie Jacques
Benrère, 13 et 36, rue Mazarine (43-2657-61). Jusqu'au 30 octobre.
ART CONTEMPORAIN SOVIÉTIQUE.
Galerie Farideh-Cadot, 77, rue des Archives (42-78-08-35). Jusqu'au 14 octobre.
ARTE CONCRETO INVENCION ARTE

bre.
ARTE CONCRETO INVENCION ARTE
MADI. Pelmures - sculptures (19451863). Galerie Lahumière, 88, bd de
Courcelles (47-63-03-95). Jusqu'su
2 novembre.
BABOU. Galerie Krief, 50, rue Mszarine
(43-28-32-37). Jusqu'su 14 octobre.
MICHAL BASTOW. Galerie Alain Blondet, 4, rue Aubry-le-Boucher (42-7866-67). Jusqu'su 18 octobre.
FRANCIS BERTHAULT. Galerie Sylvie
8ruley, 27, rue de l'Université (40-15O0-63). Du 28 septembre su 26 octobre. DIDIER 8 OUSSARIE. Gelerie Guy Crété, 121, rue Viellie-du Temple (42-72-62-25). Du 1" octobre au 16 novem-

DIDIER 8 OUSSARIE. Gelerie Guy Crété, 121, nue Vieille-du-Tample (42-72-65-25). Du 1º octobre au 18 novembre. GILBERT BOYER. La collaction de galeries. Galerie Michèle Chomette, 24, nue Beaubourg (42-78-06-62). Jusqu'au 12 octobre. MARTIN 8 RAOLEY. Galerie Semy Kings, 54, nue de Verneuii (42-61-19-07). Jusqu'au 30 octobre. COLETTE 8 RUNSCHWIB. Galerie Charges, 5, nue Sainte-Anastase (42-72-40-02). Jusqu'au 19 octobre. / Galerie Charges, 5, nue Sainte-Marstase (42-72-40-02). Jusqu'au 19 octobre. / Galerie Strupes, 153, nue Saint-Marstase (42-72-40-02). Jusqu'au 18 octobre. 8 UREN, CESAR, LEWITT. Galerie Beechourg, 3, nue Perre-au-Lard (48-04-34-40). Jusqu'au 19 octobre. BEATRICE CASADESUS. Galerie Charles Sebion, 21, av. du Maine (45-48-10-48). Jusqu'au 19 octobre. JEFF COLSON. Gelerie Karsten Grève, 5, nue Debeileyma (42-77-19-37). Jusqu'au 5 octobre. TONY CRAGG. Gelerie Crousel-Robelin Barta, 40, nue Ouincampoix (42-77-38-87). Jusqu'au 12 octobre. TONY CRAGG. Gelerie Crousel-Robelin Barta, 40, nue Ouincampoix (42-77-38-87). Jusqu'au 12 octobre. CHRISTOPHE CUZIN. Galerie Bernerd Jordan, 52-54, nue du Temple (42-72-39-84). Jusqu'au 5 octobre. OERARO OESCHAMPS. Galerie Le Gal-Peyroulet, 18, nue Keller (48-07-04-1). Jusqu'au 19 octobre. OERARO OESCHAMPS. Galerie Le Gal-Peyroulet, 18, nue Keller (48-07-04-1). Jusqu'au 19 octobre. OERARO DUFOUR. La Belle Nolseuse, Galerie Beaubourg, 23, nue du Renerd (42-71-20-50). Jusqu'au 12 octobre. VIRGINIA DWAN. New York, les années 60 et 70, Galerie Montaigne, 47-23-32-35). Du 1° octobre su 14 décambre. EXPOSITION OE PEINTURE PAR TEMPS DE CRISE, Galerie Di Meo, 5, nue des Beaux-Arts (43-64-10-98). Jusqu'au 18 novembre. SEAMUS FARRELL, Galerie Adrien Maeght, 42-46, nue du Bac (45-46-46-46-16). Jusqu'au 12 octobre. FRANÇOIS FIEDLER. Galerie Adrien Maeght, 42-46, nue du Bac (45-46-46-46-16). Jusqu'au 12 octobre. FRANÇOIS FIEDLER. Galerie Adrien Maeght, 42-46, nue du Bac (45-46-46-46-46). Jusqu'au 12 octobre. FIEDLER. Galerie Di Meo, 6, nue dos Beaux-Arts (43-54-10-98). Jusqu'au 1

YOLANDE FTEVRE. Galerie Di Meo, 5, rue dea Beaux Arts (43-54-10-98), Jusqu'au 18 novembre. PETER FLETCHER. Gelerie Langer Fain, 14, rue Debellsyme (42-72-09-17). Jusqu'au 15 octobre. MONIQUE FRYDMAN, Galerie Baudoin Lebon, 38, rue Sainta-Croix-de-la-Bretonnerle (42-72-08-10). Jusqu'au 12 octobre. LEON GISCHIA. Galerie d'art Intamptionel, 12, rue Jean-Ferrandi (45-48-84-28), Jusqu'au 2 novembre. NAN GOLDIN. Galerie Urbi et Orbi, 48, rue de Turann, 2° étage; escalier 8 (42-74-58-36). Jusqu'au 5 octobre. / Galerie du Jour Agnès 8, 8, rue du Jour (42-33-43-40), Jusqu'au 19 octobre. / Galerie das Archives (42-78-05-77). Jusqu'au 18 octobre. GARY HILL. OCO, 3, rue Houdart (40-33-95-55). Jusqu'au 2 novembre. / Galerie das Archives, 45, rue des Archives (42-78-05-77). Jusqu'au 18 octobre. GOTTFRIED HONEGGER, Galerie Gibert Brownstone et Cie, 8, rue Saint-Giles (42-78-43-21). Jusqu'au 14 octobre. ALAIN JACQUET, Galerie Jousse-Se-ALAIN JACQUET, Galerie Jousse-Se-ALAIN JACQUET, Galerie Jousse-Se-

bert Brownstone et Cie, 8, rue Saimt-Gilles (42-78-43-21). Jusqu'au 14 octobre.

ALAIN JACQUET. Galerie Jousse-Seguin, 32-34, rue de Charonne (47-00-32-35). Jusqu'au 19 octobre.

DONALD JUDD-FREDERIC MATYS THURSZ. Galerie Lelong, 13, rue de Téhéran (45-63-13-19). Jusqu'au 28 octobre.

ANSELM KIEFER. Galerie Yvon Lambert, 108, rue Vielle-du-Temple (42-71-09-33). Jusqu'au 29 octobre.

JURGEN KLAUKE. Galerie Cieudine Pepillon, 58, rue de Turenne (40-29-38-80). Jusqu'au 19 octobre.

GEORGES KOSKAS. Galerie Klein Rondari, 15, rue de Seine (43-29-63-93). Du 28 septembre au 23 novembre.

JOSEPH KURHAJEC. Galerie Caroline Corre, 14, rue Guénégeud (43-54-57-67). Jusqu'au 12 octobre.

EUGENE LEROY. Galerie Protée, 38, rue de Seine (43-25-21-65). Du 28 septembre au 24 octobre.

FRANCOIS LET AILLEUR, GÉRARD PHILIPPE BROUTIN, ROLÁND SABATIER. Galerie de Paris, 8, rue du Pontde-Lodi (43-25-42-63). Jusqu'au 5 octobre.

THOMAS LOCHER. Galerie Anne de

32-24). Jusqu'au 12 octobre.
ROBERT LONGO. Galerie Gordon Pim & file, 1, rue Keller (47-00-21-96). Jusqu'au 18 octobre.
MARCELLE LOUBCHANSKY. Galerie Carole 8rimaud, 25, rue de Pentrièvre (42-56-40-90). Jusqu'au 26 octobre. MAX NEUMANN. Galerie Videl-Saint Phatle, 10, rue du Trésor (42-78-08-05). Jusqu'au 17 octobre. / Galerie Masejit., hôtel Le Rebours - 12, rue Saint-Mem (42-78-43-44). Jusqu'au 8 novembre. ANTON OLSHVANG. Galerie Ferideh-Cadot, 77, rue des Archives (42-78-98-36). Jusqu'au 15 octobre. ED PASCHKE. Galerie Darthee Speyer, 8. rue Jacques-Callot (43-54-78-41). Jusqu'au 15 octobre. MICHEL PELIONLE. Galerie Bercovy-Fugier, 27, rue de Charonne (48-07-07-79). Jusqu'au 15 octobre. PIERRE PETIT, SUR LA ROUTE DE LOUVIERS. Galerie de Paris, 8, rue du Pont-de-Lodi (43-25-42-63). Jusqu'au 5 octobre. PORTRAIT DE L'ARTISTE. Images

LOUVIERS. Gaierie de Paris, 8, rue du Port-de-Lodi (43-25-42-53). Jusqu'au o octobre.

PORTRAIT DE L'ARTISTE. Images des peintres 1600-1890. Gelerie Haboldt & Co. 137, rue du Faubourg-Saint-Honoré (42-89-64-63). Jusqu'au 9 novembre.

FRANÇOIS QUARDON. Galerie Praz-Delavaliade, 10, rue Saint-Sabin (43-38-52-60). Jusqu'au 19 octobre.

BERNARO QUESNIAUX. Gelerie Gutherc Balin, 47, nue de Lappe (47-00-32-10), Jusqu'au 18 octobre.

RENCONTRIES. 50 ans de collages. Gelerie Claudine Lustman, 111, rue Quincampoix (42-77-78-00). Du 26 septembre au 31 octobre.

GERHARD RICHTER, Galerie Durand-Deasert, 28, rue de Lappe (48-08-32-23). Jusqu'au 12 octobre.

DAVID ROBBINS. Gaierie Cleire Burrus, 18, rue de Lappe (43-55-38-90). Jusqu'au 12 octobre.

DAVID ROBBINS. Gaierie Cleire Burrus, 18, rue de Lappe (42-77-38-24). Jusqu'au 12 octobre.

TOMIO SEIKE. Galerie Agathe Gaillard, 3, rue du Pont-Louis-Philippe (42-77-38-24). Jusqu'au 12 octobre.

PIERRE SKIRA. Galerie Patrice Trigano, 4 bis, rue dee Beaux-Arts (46-34-15-01). Jusqu'au 18 octobre.

FERNIK STELLA. Galerie Daniel Templon, 4, svenue Marcaeu (47-20-15-02). Jusqu'au 28 octobre.

FRANK STELLA. Galerie Daniel Templon, 4, svenue Marcaeu (47-20-15-02). Jusqu'au 31 octobre.

FRANK STELLA. Galerie Philippe Casini, 13, rue Chapon (48-04-00-34). Jusqu'au 13 octobre.

NATHALIE TALEC. Galerie Laage-Salomon, 57, rue du Temple (42-78-11-71).

13, rue Chapon (48-04-00-34). Jusqui au 31 octobre.
NATHALIE TALEC. Gelerie Leage-Salomon, 57, rue du Temple (42-78-11-71). Jusqui au 15 octobre.
JEAN-PIERRE VIELFAURE. Gelerie Véronique Smeggire, 24, rue Charlot (42-72-83-40), Jusqui au 9 novembre. JACQUES VILLON. Gelerie Louis Camé, 10, sv. de Mesaine (45-62-57-07). Jusqui au 2 novembre.
JOL-PETER WITKIN. Gelerie Baudoin Lebon, 38, rue Seinte-Croix-de-la-Bretonnarie (42-72-09-10). Jusqui au 12 octobre.
PIERRE ZARCATE. Suite égyptierne.

12 octobre.
PIERRE ZARCATE. Suite égyptienne.
Gelerie Lemaignère Saint-Germain,
43, rue de Saintonge (48-04-59-44).
Jusqu'au 8 novembre.

Périphérie CHATERIAY-MALABRY. Cheteeu-briand et le Sentiment de la nature. Maison de Cheteadyriend - la Vallés-aux-Loups, 87, rue Chateaubriand (47-02-58-51). T.L. sf km. de 14 h à 17 h. Jus-aux ut 22 décembre. CLAMART. Ruggero Pazzi, Gertrude Schein. Fondation Jeen Arp. 21-23, rus des Châtaigniers (45-34-22-63). Ven, sam., dim. de 14 h è 18 h et sur rendez-vous. Entrée : 20 F. Jusqu'au 12 janvier 1992. CORSEIL ESSONNES.

vous. Entrée : 20 F. Jusqu'au, 12 janvier 1992.

CORSEIL ESSONNES. Gérard Duchène. Centre d'Art contemporain, 15, rue Feray (60-88-92-00). T.I.j. sf kin. de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30, dim. de 18 h à 19 h. Du 29 septembre eu 10 octobre. ECOUEN. Livres du connétable, bibliotrièque d'Anne de Montmorency. Musée national de la Renelssanca, château d'Ecouen (39-90-04-04). T.I.j. sf mar. de 8 h 45 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 15. Jusqu'au 18 décembre. IVRY-SUR-SEINE. Anne et Patrick Poirier. Chapelle de l'hôpital Charles-Foix, 7, av. de la République (49-60-25-06). Ven. de 17 h à 22 h, sam. dim. de 13 h à 20 h. Du 27 septembre au 28 septembre. Daniel Pomereulle. Salle Voltaire. 5, place Voltsire (48-50-25-06). Ven. de 17 h à 22 h, sam. et dêm. de 19 h à 20 h, Du 27 septembre au 28 septembre. Ernest Pignon-Ernest. Théâtre d'Ivry. 1, rue Simon-Dereure (48-60-25-06). Sam. de 17 h à 22 h, sam. et d'art contemporaln, 93, ev. Georges-Gosnat (49-60-25-06). T.I.j. sf kin. et lours fériés de 12 h à 18 h, dim. de 11 h à 17 h. Du 27 septembre au 10 novembre.

bre.
LEVALLOIS-PERRET. Sergel Volkov.
Ls Base, 8 bis, rue Vergniaud (47-5849-58). Jusqu'au 2B octobre.
NEUILLY-SUR-MARNE. Anselme
Boix-Vives. L'Aracine, château Guérin,
39, av. du Génáral-de-Gaulle (43-0962-73). T.L., si lun., mar., mer. de 14 h
à 18 h. Du 28 septembre au 2 décembre.

The second second



Le Monde PLANTU LE PRÉSIDENT HIP HOP!



### L'ALBUM 91

#### La sélection de ses meilleurs dessins

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHANO DE JOURNAUX OU PAR CORRESPONDANCE

**BON DE COMMANDE : PLANTU** MOM ADRESSE CODE POSTAL LOCALITÉ FRANCE (máiropole uniquement). X 52 F (port inclus) = . DOM: TOM et ÉTRANGER Nombre d'ex : . X 57 F (port inclus) = . Bulletin di règioment à retourner à Le Monde - Service vente au numéro - 15, rue Falguière, 7550 I PARIS CEDEX 15 - FRANCE.

مكذا بن الأصل

gjonde

- denoute , 75 338E 46

10.78 

্তৰ হাজাৰ 🍇 , the task of

alamatan 🧀 1. 1827

.. ZE 17. and the second 1.00 The second second

Contraction of 17.00 The same of the same of . . ----

- - 7 1623 1.00 TOTAL TOTAL 4 1 18 19 COM

THE WAR STORY TO THE STATE OF TH A sentant

10.74 1.704

2.1 194 19 THE THE 1. 18 Mary 1 · Aprelia in

A COMPANY OF THE PARTY OF THE P 10000 . . . 71. in freits What the the time of time of the time of time of the time of t 3759

100

AND A STATE OF STREET JO . O. . Albert - Treste 🕮 All the to detail and With the second party of t Secretary of rest 4. Three new de modern

Alle garagements Bernotte Page Fallygonia Figure 1 Programme and and safety 5) and the transfer of the section o Charles of the sett 🍅

The second section of the second Action of the state of the stat Mark lang TO CONTRACT the san the vot fine internate 1900 - Tan Salaran Salaran Mary and the district of the development of the dev

GOT STO THE CHARM . SANCOIS GROSHICHARD is o bloneture vie delimat continu

Carlo NAT 5

progres \* 2 10mm (10 02 1 2)東京電影 The state of the state of all the first DESTRUCTION OF THE PARTY de teptem a entreprise

THE WAR THEFT The second second a ronale of Tirring les de se egarnis, la

Charles and Control

opinion " de diateir de la

### Géographie gouvernementale

En installant, le 25 septembre. le Conseil national d'aménagement du territoire (CNAT), composé de cinquante membres dont cinq femmes, M- Edith Cresson - qui pour la première fois annonçait ses orientations dans es domaine n'y est pas ellée par quatre · · chemins. « Comme les économies, les espaces e'internationalisent très vita.. Les phénomènes de compétition s'y exacerbent entre villes et régions... L'hypartrophie de la : région parisienne est notre problème-clef... » Et à propos de la grande déprima d'innombrables villages - afin de prendre date à quelques ... jours de la manifestation des agriculteurs à Paris, qui pourrait ssembler près de 150 000 personnes - le

premier ministre a été net : « J'entends que soit engagée - et cela fera l'objat d'un comité interministériel avant la fin octobre - une politique vigoureusa et imaginative pour l'espace rural. >

La gouvernement a décidé en effet de traiter conjointament le dossier spécifiquement agricole at celui, plus polyvalent et lancinent, de la (re)mise an valeur de 80 % du tarritoire français, profitant du fait que les organisations professioncelles agricoles comprennent antin qu'elles ne sont plus les porte-parole exclusifs de · · l'économie du Morvan, da la Bretagne intérieure ou des Pyrénées. Une politique qui prendra trois orientations : ..

- en faisant préssion rue de Bercy et à Bruxelles pour défendre les prix du blé ou du boeuf, complétar les revenus des paysans et diversifier les debouchés;

en «recomposant» 4 esp français; par un nouveau maillage des services publics et en raccrochent i l'économia des campagnes aux villee moyennes dynamiques du voisinage;

- en mettant un coup de frein à l'impérialisme boulimique et désordonné de l'ille-de France, qui accapare depuis quelques années 40 % des créations neties d'emplois... pour 20 % de la population française. La est l'aspect le plus politique du dispositif, ellore de garone nas crédibles en province si nous sommes incapables de modérer la croissance parisienne», explique le ministre d'Etat, M. Michel Delebarre,

Des le 3 octobre, le gouvernement arrêtera une série de mesures. La décentralisation de 1 600 emplois publics n'attend plus que le feu vert de Matignon pour être annoncée, mais des ministres influents (MM. Bérégovoy et Langle: frement, Mais M- Cresson, qui rend hommage paraculièrement à la Poste, ne craint pas de voir grand et loin. «J'ai l'intention de faire appliquer l'objectif de délocalisation de ... 30 000 amplois publics d'ici à l'an 2000 s, a-t-elle lancé devent les membres du CNAT. à

dominante provinciale, ravis.

FRANÇOIS GROSRICHARD

La conjoncture vue par les industriels

#### Le climat continue de s'améliorer progressivement L'activité a donné des signes production dans son ensemble

d'amélioration an cours de l'été dans la plupart des branches. Tel est le constat effectué par l'INSEE au vu de son enquête de septem-bre suprès des chefs d'entreprises industrielles, rendue publique mercredi 25 septembre.

Si les stocks sont toujours jugés un peu supérieurs à la normale et sont pas franchement regarnis, la demande étrangère, elle, a est redressée depuis l'été. L'oplnion des industriels sur l'évolution de la

s'est en tout cas améliorée en septembre; ce mieux confirme l'opti-misme renaissant des chefs d'entreprise concernant leur propre production, mouvement apparti à partir de mars avril et qui n'a prariquement pas cessé de se confirmer à l'exception de juillet.

Les tendances dégagées par cette si les carnets de commandes ne se enquête ont, d'une certaine façon, été confirmées par la production industrielle, qui a progressé de 1,2 % au deuxième trimestre par rapport au premier.

La réorganisation de la compagnie aérienne nationale

### Air France va supprimer trois mille emplois et la marque UTA

M. Bernard Attali, président de la compagnie Air France, a présenté marcredi 25 septembre à son conseil d'administration un plan stratégique qui prévoit la supprassion da trois milla emplois et la disparition de la marque UTA, einsi que la réorganisation des structures de la compegnia. D'autre part, la compagnie - dans la perspectiva de son déménagament à Roissy-Charles de Gaulle - va vendre à la Mutuelle générale de l'éducation nationala, pour 1,6 milliard de francs, l'immeuble de le gere Montparnasse (30 000 m²) qui abrite son siège social Inos dernières éditions du 26 septembre).

Air France, qui a ploogé co 1990 dans les affres du déficit, veut restaurer des 1993 l'équilibre de ses comptes. Les quinze cents suppressions d'emplois qui seront réalisées d'ici à la fin de cette année o'y suffiront pas, Aussi le plan stratégique arrêté par M. Ber-nard Attali, son président, com-porte-t-il un nouvel effort de prodnetivité. Dans l'ensemble Air France-UTA, il est prévu de sup-primer trois mille emplois 6,5 %) d'ici à la fin de 1993, afio d'améliorer structurellement les comptes de 1,5 milliard de frenes. Les effectifs des deux entreprises concernées s'élèvent a environ 46 000 salariés.

Déjà commencée en metière d'horaires, la réflexion de l'entreprise portera, fonction par fonction, sur les économies possibles. Des activités seront sous-traitées, comme le octtoyage des svions. Les règles de carrière vicilles de vingt ans coocernant les piloles (temps de vol, progression de car-rière, etc.) seront rémaninées. Uo dispositif social sera mis en place pour accompagner la réduction des effectifs, qui sera obtenue par con-remplacement des départs naturels, courageir volontaires, par conversions et par reclassements.

Le président du gronpe Air France poursuit avec prudeoce l'bomogénéisation de ceiul-ci, tou-jours composé des compagnies Air client eo créant une direction com-merciale «passagers», qui ne sera plus reléguée en seconde position

France, UTA et Air Inter. L'entreprise UTA ne sera pas immédiate-ment absorbée en raison des complexités juridiques de son statut de société anonyme à participation onvrière. Les actions d'UTA cocore détenues par des actinn-naires minoritaires (0,7 %) seront reprises dans le cadre d'une offre publique de retrait. Ses activités aériennes seront prises en location-gérance par Air France et la marque UTA disperaîtra ecorant 1992, au profit de celle de la com-pagnie nationale.

Cette simplification permettra d'écocomiser des svions et des progremmea informatiques de réservation. Les prodnits du groupe seront clairement identi-fiés : un service ioternational long et moyen-courrier et une desserte des départements d'outre-mer assurés par Air France, une des-serte intérieure et - dans certains cas - européenne assurée par Air Inter, une activité charter fédérée par Air Charter et un service fret mis en œuvre par le GIE Air

Scules parmi les activités d'UTA demeureront autonomes l'assistance aux avions sur l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et, surrous, UTA Industries, qui en est le fleuron spécialisé dans la construc-tion, la réparation et la mainte-nance aéronaurique et qui affiche une productivité bien supérieure à celle de la division équivalente du matériel d'Air France. Le personoel d'UTA concerné sera transféré dans la compagnie nationale seloo les procédures prévues par le code du travail.

#### Priorité au client

Enfin, le plan stratégique vise à rénover les structures d'Air France qui ont vingt ans d'âge. Si l'oo en croît le diagnostic posé par le cabioet Artbur Anderseo, ces structures se sont alourdies et scierosées au fil des ans, ao point de rendre les réactions et les déci-sions de ses responsables de plus

Plusieurs principes ont présidé à cette réorganisation. Tout d'abord, Air France donners la priorité eu client eo créant une direction comderrière les services techniques et financiers et qui aura vocation de faire évoluer le service à la clientèle et de veodre per tous les moyens. Ensuite, la compagnie simplifiers sa structure : verticale-ment, la refinite de la grille des rémunérations ramenera de sept à cinq le nombre des niveaux biérarchiques; horizootalement, la soixantaine de représentations dispersées dans le moode seront réduites à trente « délégations régionales», les autres centres se contentant d'être des points de

#### Un secrétariat général

Au sommet du groupe, M. Attali a décidé de créer un secrétariat général charge de la planification stratégique et des services communs (par exemple le service car-buraot oo le service juridique). une inspectioo générale responsa-ble de l'audit de gestion, une direction des relations internationales et de la coopération pour la negociation des droits de trafic, une direction de la communication et une délégation aux systèmes d'information.

Quoi qu'il en paraisse, ce o'est pas l'augmentation de la producti-vité qui sera la plus difficile à obtenir. Les trois mille emplois supprimés devraient l'être sans trop de difficultés, car Air France perd chaque année de huit cents à neuf cents salaries; d'autre part, l'absorption de facto d'UTA permettra de faire disparalire des postes en donble. De même, Air France – qui semblait très désorientée depuis plusieurs mois oe pourra que se trouver mieux de la fixation d'objectifs clairs.

Il restera au président d'Air France à démontrer au personnel qu'il ne veut pas brader le fonds commerce par la sous-traitance. Il lui faudra mettre en place avanl la sin de cette année et animer le bei organigramme destine à rendre à Air Frence sa vigueur el sa pérennité. La compagnie PanAm, fameuse entre toutes, se croyait, elle aussi, éternelle : elle a praliquement disparu cet été, pour o'avoir pas su s'adapter.

#### A l'occasion d'une réunion éclair à Genève

### Les pays de l'OPEP relèvent le plafond de leur production de pétrole

Réunis depuis mardi 24 septambre è Genèva, les pays membres de l'Organisation des pays exportataurs da pètrole (OPEP) sont parvenus, mercredi dans la soirée, è un accord sur le relèvament du plafond global de leur production, porte da 22.3 à 23.6 millions de barils/jour. L'attitude, intransigaanta, de l'Arabie saoudita amène à s'intarroger sur les projets du principal producteur de l'organisation at sur l'avanir même de l'OPEP.

GENEVE

de notre envoyée spéciala

Après deux jnurs de discussions tendues, l'OPEP a décide de porter son plafond de production de 22,3 à 23,6 millions de barils/jour pour le quatrième trimestre, ce qui correspond au niveau d'extraction actuel des treize pays membres. Ce niveau, jugė raisonnable par rapport aux prévisions de demande, reste théorique dans la mesure où l'OPEP n'a pas réparti ce plafond de facon précise entre ses membres, ce qui revient à laisser chaque pays, notamment le royaume saoudien, produire autant qu'il le souhaite; surtoul, ce chiffre ne prend pas en compte les exportations futures de l'Irak. Celles-ci pourraient atteindre uo demi-million de barils/jour supplémentaires si Bagdad accepte de se conformer à la résolution de l'ONU.

Maigré ces lacunes, cet accord ne semble guère susceptible d'affecter les cours du pétrole. La plupart des acteurs du marché, présents dans les coulisses de la confèrence, affectaient une grande indifférence. « le risque principal est de manquer de production pen-dant l'hiver. Ces dèbats sont hors estime que, « si des corrections sont nécessaires, le président de l'Organisation peut convoquer une réunion extraordinaire», ainsi que ALAIN FAUJAS | l'expliquait son scerétaire général.

De le à porter les prix jusqu'au niveau de 21 dollars le baril, « prix minimum de référence » adopté par l'OPEP en juillet 1990 et réaffirmé au enurs de la réu-ninn, e'est une autre affaire... Le panier de brut OPEP s'est établi en moyenne depuis le début de l'année à 18.5 dollars et aueint actuellement 19,5 dallers par baril. Le statu quo de fait adupté par l'OPEP à Genève paraît suffisant pour maintenir les cours autour de ce niveau, pas pour les pousser beaucoup au-delà.

«A court terme, c'est un accord posable puisqu'il coincide avec une amélioration du marché, estimait, dans une interview, M. Nourredine An Lanussine, ministre alge-rien du petrole, mais à long terme nous sommes decus, car lo reunior n'a pas aborde les problèmes de fond, c'est-à-dire, d'une part, lo réintégration, et à quel niveau, du Kaweit et de l'Irak, et, d'outre part, lo politique de l'organisotion en motière de prix v

#### Le jen ambigu de l'Arabie saoudite

La principale question posèe à l'issue de cette reunion écleir concernait toutefois l'Arabic saoudite. Ayant affirme d'entrée de jeu que personne n'avait à lui dieter sun niveau de production, le ministre saoudien du pétrole a adopté une attitude très dure consistant en substance à dire : faites trus les calculs que vous voulez, nous produirons ce que bon nous semble, c'est-à-dire huit millions et demi de barils par jour. « l. Arabie saoudite produira ce que le morché demonde ». confirmail le même ministre saoudien à l'issue de la réuninn, après avoir été jusqu'à menacer, en séance à huis clos, de quitter l'Organisation.

«L'autunde de l'Arabie saoudite a surpris. Ils ont èté très agressifs. Leur langage a dérangé beaucoup de gens , assurait, en privé, un delégué de premier rang. Deux de propos v. assurait un analyste de Merryl Lynch. L'OPEP a d'ailleurs de l'explications prévalaient à l'issue de la reunion. La première est circoostancielle : le royaume saoudien a souhaité par ses déclarations rassurer le marché; quoi qu'il advicone, sa production serait la pour éviter tnute penurie. Sans aller jusque-là, de nombreux analystes expliquaient la position du royaume par son désir de prèserver l'avenir. Sachant qu'en tout état de cause il faudrait bien, tôt nu tard, aborder le problème de la reintegration de l'Irak et du Koweit - ee qui implique une baisse de la production des autres pays membres, - les Saoudiens souhaiteraient conforter leur base de négociation en partant d'un niveau très élevé, en l'occurrence leur production actuelle de huit millions et demi de barils par jour, et non leur ancien quota de eing millions quatre cent mille. . C'était une réuniun où tuul était permis, ear le morché déresponsabilisoit les gens », résumait M. Pierre Terzian, directeur de la revue Petrostratègie.

> Une autre explication, mnins notimiste circulait : l'Arabie saoudite a désormais une stratégie à moyen terme, dans laquelle l'OPEP n'a qu'une place limitée. Convaineus de la justesse des théories ultra-libérales, solon les-quelles le marché, seul, doit décider des prix. les Saoudiens seraient prêts à rompre avec la politique passée de l'OPEP et refu-seraient désormais trute discipline collective de production, canton-nant l'organisation dans un rôle de lobby chargé de défendre les intérêts généraux des producteurs de petrole en matière de fiscalité, d'environnement, de commerce international, etc.

une vue globale du marché et une vue globale du marché et une relation privilégiée avec les Etats-Unis. Ils ne veulent pas en être détournés par quelque contrainte que ce soit. Ils veulent conserver leur part actuelle du marché (un ten part de veulent que part de veulent par marché (un ten part de veulent par marché (un ten part de veulent par marché (un ten part de veulent pas en être de veu tiers des exportations mondiales) et ne veulent pas répèter les erreurs du passè «, expliquait un analyste. La plupart des délégations refu-saient toutefois d'envisager cette hypnthèse, qui signifierait, de fait, la mort de l'OPEP, du moins telle qu'elle a jusqu'ici existé. Elles préférnient attendre la prochaine réu-nion du cartel, prévue le des conclusions.

VÉRONIQUE MAURUS

### La Bourse et les particuliers

### Les petits actionnaires, une mine abandonnée

Au moment où le gouvernement envisage de nouvelles privatisations - partielles, certes, l'intérêt des particuliers pour la Bourse continue de s'émousser lentement. Ce phénomène a des causes multiples : secousses boursières, coût éleve des petits ordres, attrait des placements à court terme ou absence d'incitations fiscales. Il reste d'ampleur limitae, mais préoccupe las entreprises, toujours à la recherche de fonds propres.

« Petits porteurs », combien êtesvous? D'après une enquête de la SOFRES, réalisée à la demande de le COB (Commission des opérations de Bourse) et de la Banque de France, le nombre d'actionnaires directs serait actuellement compris entre 5,5 et 6 millions.

Un chiffre élevé: les petits porteurs nétaient que 1,3 million à la fio des années 70, et leur nombre atteignait 6,2 millions au lende-main des privatisations de 1987. Toutefois, ee reeul aujourd'hui marque une certaine désaffection. Selon la Banque de France, à la fin du premier trimestre, les mènages sont toujours les premiers détenteurs d'actions avec 36,1 % de ce marché. Là encore, le pourcentage est importent mais il s'érnde doucement comparé aux

37,6 % de 1987.

Cet intérêt des particuliers pour la Bourse présente bien des avanlages. Il stabilise le marebé et epporte des fonds aux entreprises. Cependant, l'altreit s'émousse, faute d'incitations, et aussi en raison de l'attraction qu'exercent les placements à court terme, paradoxalement beaucoup plus rentables. Le gouvernement n'a pas eneore précisé ses intentions à l'égard de l'actionnariat individuel, dans la perspective de privatisations partielles. M. Pierre Bérègovoy a pourtant laissé poindre son
intérêt à leur égerd lors du
«Grand Jury RTL-le Mande», le
22 septembre. L'opposition, elle,
entend ne pas se laisser oublier de ces fameux «petits porteurs», en cas de retour oux affinires. Le prédominance des setion-

naires individuels è la Bourse de Paris confirme leur sang-froid malgré les multiples secousses (raver-sées depuis quatre ans : le krach d'octobre 1987, le mini-krach deux ans plus tard, puis la crise du Golfe l'année dernière, sans oublier tout récemment la tentative ratée de putseh contre M. Gorbatchev. DOMINIQUE GALLOIS

Lire la suite page 33

Avec 17 700 demandeurs d'emploi en moins

### Le chômage a légèrement diminué en août

Selon les statistiques publiées le 26 septembre par le ministère du travail, il y avait 2 745 500 demandeurs d'emploi au mois d'août en dannées corrigées, snit 0,6 % de moins qu'en juillet. Mais en données brutes, l'ANPE enmptabilisait 2 752 500 chimeurs inscrits; ee qui représente le plus haut niveau jamais etteint jusqu'à présent.

10,7 % en données corrigées, et de 10,2 % en données brutes, le nombre de chomeurs ayant augmenté de plus de 250 000. Par rapport à

En un an, la hausse est de

Pour la première fois depuis la populatinn active, le taux de douze mois, le chimage a baissé à chimage se maintient à 9.5 %, la fin anût. nvec 17 700 personnes de moins en données corrigées. comparé à celui d'août 1990, mì il s'élevait à 8,9 %. Au sens du BIT, il y aurait eu 2 338 000 chômeurs à la fin aout.

La baisse en registrée est conjuncturelle. Elle s'explique par le déplacement des inscriptions de jeunes sortant du système scolaire, qui nut été très fintes des juillet et qui devraient reprendre en septembre. Au cours du mnis, en outre, les nouvelles entrées au chimage ont été moins nombreuses du fait de la baisse des liceneiements éco-nomiques et des fins de contrat à durée déterminée. En revanche, le flux des sorties du chômage conti-

#### Le CNPF et la CFDT demandent la démission du président des ASSEDIC de Paris M. Jean-Louis Giral, président de la commission sociele du CNPF, et qu'il donne lieu è dea ebus, M. Giral e décleré qu'a il

CNPF, puie M. Jean-Marie Spaeth, secrétaire national de le CFDT, ont demandé la démissinn de M. Meurice Grueon, président des ASSEDIC de Paris (régime d'eseurencechòmage). Dans des articles publiés par le Figero et l'Événement du

jeudi. M. Gruson avait révélé le nom de certains des artistes célèbres qui bénéficient. comme toua les eutres, des indemnités de chômege versées aux intermittents du spectacle (le Monde du 25 septembre), seion une procédure particulière. Alors que ce eystème est

contasté, nutemment par le tistique at des études.

ne pouvait soutenir des procédébet ectuel, e souligné M. Spaeth, «ne saurait autori-ser la divulgation (...) d'informations concernent la situation individuelle de tel ou tal chômeur qui, en toutes circonstances, doivent rester confiden-D'autre pert, le bureeu de l'UNEDIC, réuni le 25 septem-

bre, a désigné un directeur par intérim pour l'orgeniaetion nationale, en remolecement de naire. Il e'agit de M. Jean-Pierre Revoil, directeur du servica sta-

The second of the second

### M<sup>me</sup> Aubry dénonce les « faux débats »

Suite de la première page

« Ce n'est pas le moment de diviser les Français comme le font certains avec l'immigration ou d'autres sur les faux chômeurs. Nous devons au contraire nous mobiliser dans la lutte contre le chomage et tout faire pour creer des emplois nouveaux.

» Il est inadmissible de faire porter la suspicion sur des cen-taines de milliers de chômeurs qui vivent des situations difficiles, en faisant un amalgame avec des situations qui n'ont rien à voir.

»En France, pour être inscrit à l'ANPE, il faut être disponible et à la recherche effective d'un emploi C'est le demandeur Jui-même qui en fait la déclaration. Or il y a des gens qui ne remplissent pas ces deux conditions, soit qu'ils travail-lent en fait, soit qu'ils ne veulent pas travailler et refusent l'emploi ou le stage qui leur est proposé, pour continuer à bénéficier de l'in-demnisation. Ceux-là sont des fraudeurs, il faut les sanctionner. C'est ce que j'ai décidé de faire, en renforçant les effectifs de contrôleurs qui en sont chargés et en incitant les agents de l'ANPE à

» Il y a ensuite des insuffisances propres au système. Ainsi, il y a des demandeurs d'emploi qui travaillent de temps en temps, quel-ques jours dans le mois, et qui ne le déclarent pas de peur de perdre leur indemnité ou leur inscription à l'agence. Nous devons améliorer les règles concernant ces activités réduites, pour qu'elles favorisent

mieux qu'aujourd'hui ceux qui tra-vaillent, même à temps partiel, par rapport à ceux qui restent au chômage. Il faut également simpli-fier les procédures de déclaration, L'Etat et les partenaires de l'assurance-chômage y travaillent.

»De mème, certains s'inscrivent au chômage dans l'espoir de béné-ficier d'avantages sociaux particu-liers : leur inscription n'est pas justifiée d'abord par la recherche d'un emploi. A nous de veiller à ce que les dispositifs sociaux ne passent pas par une inscription préalable comme demandeur d'em-

#### Amalgame inadmissible

«Enfin, il y a tous ceux qui ne recherchent plus véritablement recherchent plus véritablement d'emploi, parce qu'ils sont décou-ragés, qu'ils sont en plein désarroi, et n'ont plus confiance dans leur capacité à en trouver. Ce sont les plus fragiles. Les agents de l'ANPE doivent les conseiller, les mobili-ser, pour qu'ils prenent des ini-tiatives, qu'ils reprennent active-ment leurs recherches. On doit ment leurs recherches. On doit faire en sorte que le demandeur d'emploi soit un véritable cher-cheur d'emploi : il faut parfois même le bousculer pour cela, mais c'est lui rendre service,

» Il est inadmissible de faire un amalgame entre ces différents demandeurs d'emploi. Pour ceux qui fraudent, nous devons appli-quer les règles du contrôle avec rigueur, sans états d'ame, et dans le strict respect de la loi. Dans

d'autres cas, ce sont les règles qu'il faut améliorer pour les rendre plus claires et incitatives. Enfin, pour tous les autres, qui sont les plus nombreux, il faut les aider comme nous aidons tous ceux qui cher-chent chaque jour effectivement

» Mais comprenons-nous bien : on n'aura pas fait un pas supplé-mentaire pour lutter contre le chômage parce que l'on aura radié ceux qui ne remplissent pas les critères d'inscription comme demandeurs d'emploi. On aura simplement appliqué les règles sans lesquelles aucun système de solidarité ne peut exister : c'est pourquoi nous nous devons d'être

» On aura ainsi fait la preuve que l'immense majorité des demandeurs d'emploi le sont réellement, que la mobilisation de que les efforts demandés aux sala-riés et aux entreprises pour finan-cer leur indemnisation sont justi-fiés.

- il n'en reste pas moins que la situation de l'immense majorité des chômeurs e'explique tout simplement per la difficulté de trouver du treveil. Que comptez-vous faire pour les dif-férentee cetégoriee d'entre

- Pour ceux-là, nous avons une véritable politique de l'emploi. Nous n'avons pas perdu de temps depuis l'annonce, le 3 juillet, des grands axes de notre politique de

» Notre priorité est tout d'abord de rechercher, partout où ils exis-tent, les emplois disponibles. Cet cté, nous nous sommes attaqués au fameux problème maintes fois évoqué de l'inadéquation entre l'offre et la demande d'emploi, qui provoque des difficultés de recrutement dans les entreprises, Département par département, les préfets ont travaillé avec les professions pour connaître les emplois disponibles, par métier et par qualification. Nous les cernons mieux maintenant, mais il reste beaucoup à faire dans certains secteurs pour les recenser précisément. Dès octobre, les premières formations adaptées vont se mettre en place.

» L'ANPE est mobilisée depuis la rentrée pour aider les PME confrontées à des difficultés de définition de leurs besoins et de recrutement. Plusieurs dizaines de milliers d'entreprises ont été contactées et une réponse adaptée est apportée à leur demande.



Aujourd'hui, nous devons inciter à la création d'emplois dans les services aux personnes. Chacun sait qu'il existe en la matière des besoins non satisfaits; garde d'enfants ou de malades, présence auprès des personnes âgées, personnel de maison... Ce sont de vrais emplois qui améliorent la qualité de vie des familles. Le premier ministre va procbainement annoncer les conditions d'aide financière aux ménages pour créer un maximum d'emplois,

» D'autre part, le rapprochement de la formation et de l'emploi est engagé: le crédit-formation désormais consolidé conduit les jeunes vers une qualification utile à l'emploi, les formations industrielles vont se développer grace à une meilleure prise en charge des coûts de fonctionnement et une politi-que de qualité de l'offre de forma-tion est recherchée.

#### Les publics les plus fragiles

» Dès ce trimestre, le développement de l'alternance sera relancé avec la mise en œuvre de l'accord partenaires sociaux du 3 juil-Nous montons actuellement des opérations avec des profes-sions partículières (métallurgie, bâtiment, artisanat...), avec les régions et l'éducation nationale pour lutter ensemble contre les freins à l'alternance : la dévalorisa-tion des emplois industriels, l'absence de tuteurs suffisants dans les entreprises, la difficulté de trouver des jeunes motivés et adaptés... Nous avançons, les résultats ne vont pas tarder.

» Troisième approche: une poli-tique de l'emploi ne peut laisser au bord de la route les publics les plus fragiles; en 1992, le programme d'insertion des chômeurs de longue durée est reconduit, tandis que les entreprises d'inscrition et les associations intermédiaires seront mieux aidées pour accueillir les jeunes dans les situations les plus difficiles. Nous sommes aidés en cela par les entreprises et les professions qui se sont engagées dans la Fondation entreprise et

» Par ailleurs, nous avons fait en sorte que, pour les jeunes sans qualification, le chemin vers l'em-ploi ne ressemble plus à un par-cours du combattant. Désormais, dans chaque bassin d'emploi - il y en a plus de quatre cents en France - existe un carrefour jeune qui accueille les jeunes, les oriente et définit avec eux, après un bilan professionnel, un parcours individualisé devant les mener à l'em-ploi. Beaucoup d'entre eux vont pouvoir se qualifier; d'autres sou-haitent d'abord trouver un emploi. Le gouvernement va les aider en facilitant leur embauche dans les entreprises par une exonération de charges sociales, qu'il ne faut pas confondre avec l'instauration d'un SMIC-jeunes.

MIC-jeunes - En raison de l'aggravation de la situation de l'emploi, le régime d'assurance-chômage va

apporter au déficit prévisible du régime, environ 7 milliards de francs en 1991. Ces discussions me paraissent s'engager sur des questions de fond posées à l'UNE-DIC. Je suis persuadée qu'elles permettront de rechercher la meilleure utilisation des cotisations des salariés et des employeurs et d'assurer ainsi la pérennité du régime.

- Le recours eyetématique des cintermittents du spectacle » aux indemnités de l'assurance-chômage est à nouveau mis en cause, notamment par le CNPF, qui réclame un traite-ment particulier (le Monde du 25 septembre). Vous associezvous au concert des critiques?

- Abordons ce sujet calmement. Les travailleurs du spectacle ont droit, comme tous les salaries, à un revenu de remplacement lorsqu'ils sont au chômage. La particularité de leur métier, et notamment le caractère d'intermittence de leur activité, justifie l'existence d'un régime particulier au sein de l'UNEDIC. Pour autant, les règles choisies, qui sont négociées par les partenaires sociaux, devraient permettre l'indemnisation des périodes réellement chômées, être socialement fustes et ne pas prêter le flanc à des détournements.»

Propos recueillis par ALAIN LEBAUBE

#### **Financement** du logement: le rapport Lebègue est rendu public

M. Daniel Lebègue, directeur général de la BNP, charge au mois de février par M. Michel Rocard d'un rapport sur le financement du logement en France, à rendu public, mercredi 25 septembre, la version définitive de son travail. Ce docu-ment reprend les éléments contenus dans le pré-rapport publié au mois de juin (le Monde du 20 juin) et en appréfondit d'autres : il préconise des mesures fiscales proprès à reian-cer l'investissement locatif en France; une modulation des aides au logement social et le développement du crédit immobilier à taux variable. Nombre-de ces-mesures mal. Pensez-vous devoir intervenir dans l'immédiat?

- L'assurance-chômage est gérée par les partenaires sociaux. Depuis batiment (le Monde du 19 septembre). ont déjà été retenues par le ministre



DROUOT RICHELIEU , RUE DROUOT, 75009 PARIS el.: 48 00 20 20 - Télex: DROUOT 642 260 Informations téléphoniques permanentes en français et anglais au : 48 00 20 17 pagnie des commissaires priseurs de Pa

indications particulières, les expositions auront lieu les ventes, de 11 h à 18 h. \* Exposition le matin de la vente sur O.S.P., 84, rue La Boétie, 75008 PARIS. 45 63 12 68.

#### LUNDI 30 SEPTEMBRE

11 b et 14 b Estampes. - Ma MILLON, ROBERT. Ma Wilker Estampes modernes. - Mª PESCHETEAU-BADIN, FERRIEN

Tab., bib., mob., ARCOLE (Mª OGER, DUMONT). MARDI 1" OCTOBRE

9 - Tableaux, meubles, objets d'art. - Mª LENORMAND, DAYEN, S. 11 - Tab., bib., mob. - Me BOISGIRARD.

S. 15 – Tableaux, bibelots, mobilier. – Mr ROGEON.

#### MERCREDI 2 OCTOBRE

Tableaux anciens, objets d'art et de très bel ameut

#### JEUDI 3 OCTOBRE

Tableaux et mobilier anciens. ARCOLE (Mª OGER, DUMONT).

Tableaux, bibelots, menbles. - M= LAURIN, GUILLOUX, BUFFETAUD, TAILLEUR.

Monnaies, objets d'art d'Extrême-Orient, mobilier, pianos Bons meubles. Objets mobiliers. - Mª ADER, TAJAN.

#### **VENDREDI 4 OCTOBRE**

2 - Tab., bib., mob. ARCOLE (Mª OGER, DUMONT). - Archéologie. - Mª BOISGIRARD. .

S. 13 - Affiches d'Outre-Mer. - M- LENORMAND, DAYEN:

ADER, TAJAN, 12, rue Favart (75002), 42-61-80-07:
BOISGIRARD, 2, rue de Provence (75009), 47-70-81-36.
DE CAGNY, 4, rue Drouot (75009), 42-46-00-07.
DELORME, 14, avenue de Messine (75008) 43-62-31-19.
LAURIN, GUILLOUX, BUFFETAUD, TAILLEUR (ancièmnement RHEIMS-LAURIN), 12, rue Drouot (75009), 42-46-61-16.
LENORMAND, DAYEN, 12, rue Hippolyte-Lebis (75009), 42-81-50-91.
MILLON, ROBERT, 19, rue de la Grange-Batelère (75009) 48-00-99-44.
OGER, DUMONT, 22, rue Drouot (75009), 42-46-96-95.
PESCHETEAU-BADIN, FERRIEN, 16, rue de la Grange-Batelère (75009), 47-70-88-38.
ROGEON, 16, rue Milton (75009), 48-78-81-06.

HIPPODROME DE VINCENNES MERCREDI 2 OCTOBRE à 14 h 30 VENTE LE VESQUE Mª MILLON, ROBERT, commissaires-prise

#### AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

Cette annonce paraît a titre d'information

Septembre 1991



### REPUBLIQUE DE FINLANDE

FRF 3,000,000,000 9,25 % à 10 ans

Prix d'émission: 98,80 %-

#### **Banque Nationale de Paris**

Caisse des Dépôts et Consignations

Crédit Commercial de France Dresdner Bank Morgan Stanley International Société Générale

**ABN AMRO** Crédit Agricole Daiwa Europe Limited IBJ International Limited

Crédit Lyonnais J.P. Morgan & Cie S.A. Paribas Capital Markets Group **UBS Phillips & Drew Securities Limited** 

Banque Bruxelles Lambert S.A. Crédit Suisse First Boston France S.A. Deutsche Bank Nomura International

Swiss Bank Corporation





te ante ot and the standards the state of the state CONTRACTOR OF . a tren transfe)

THE HARAGE tastet for Marine a tidelite

The Comme

process.

**FINANCES** 

A THE SECTION

And servery of the servery

### Les petits actionnaires, une mine abandonnée

An soir de ce coup d'Etat, lundi 19 soût, alors que le marché evait plongé de 7,3 % durant la journée, les autorités boursières ont voulni connaître, comme elles le font de temps à autre, la réaction des petits ectionnaires. Un sondage rapide auprès des différentes banques de la place révéla que les ordres collectés par les réseaux n'avaient été ni plus ni moins inventents de la les contractions de la collecté de la collecte de la n avaient ete ni pius ni moins importants que les jonrs précèdents. Avec en prime autant de demandes d'achat que de vente, ce qui pouvait enssi bien illustrer l'hésitation générale de ce jour-là ou le détachement indifférent des petits porteurs aux événements

La chute des titres a en fait été provoquée en grande pertie par l'inquiérude des gestionnaires de portefeuilles et par leurs réactions épidermiques. Cette ettitude est courante en temps de crise, car les gérants sont tenus par des obligations de performance à très court-terme de leurs portefeuilles. Obligés de suivre la tendance générale, ils amplifient ainsi le mouvement, même si cela les conduit parfois à des comportements autodestructeurs. Ainsi, par exemple, lors de la tourmente boursière de 1987, le petron d'une grande banque. constata evec surprise qu'une sicav du groupe vendeit toutes les actions de la banque qu'elle avait

• 7

#### Stabilité et fidélité

L'actionnaire individuel - par son calme – peut donc ponderer les excès des gestionnaires ou du moins ne pas amplifier les turbu-lences boursières. Pour les entreprises, cette force tranquille, peu sensible aux aléas quotidiens, offre denx avantages : la stabilité et l'apport de fonds non négligeable.

La fidélité des petits porteurs est fréquente car leurs placements s'inscrivent dans une optique de long terme, voire de très, très long terme. Il n'est pas rare de trouver dans les successions familiales des titres de sociétés cotées détenus depuis très longtemps. Cette longé-vité permet aux firmes de s'assurer un actionnariat stable, qui parfois compose, à lui seul, l'essentiel du tour de table, comme dans le cas de L'Air liquide. Souvent, il consolide implicitement les noyaux durs d'actionnaires qui détiennent une part minoritaire du capital de l'entreprise. Aux dirigeants, alors, de renforcer leurs liens avec ses petits actionnaires pour les garder. Quant à l'apport d'argent, il est d'entant plus appréciable qu'une fois devenus actionnaires, les partois devenus actionismes, les particuliers ne rechignent pas à parti-ciper aux augmentations de capi-tal. Signe de leur attachement : ils sont de plus en plus nombreux, chaque année lors du paiement du dividende, à choisir de souscrire à des actions à conditions préféren-tielles pautés que de recever un tielles plutôt que de recevoir un paiement en liquide. Pour une entreprise, cette source de finance-ment est essentielle car elle restreint les emprunts bancaires à des taux élevés.

Depuis trois ans, plusieurs phé-nomènes se conjugnent cependant pour ralentir le débit de cette source : le développement des sicav monétaires, l'apparition du PEP (plan d'épargne populaire), la politique des banques – plus sou-cieuses de placer leurs produits financiers de gestion collective -et la modernisation des circuits

L'attrait des sicav monétaires, ce placement à court terme rémunéré au prix du marché monétaire, est toujours très puissant. Les dernières statistiques mensuelles d'Eu-roperformance le prouvent. Après avoir précisé que « le mois d'août est traditionnellement un mois de forte collecte sur les sicav moné-taires », le société de notation indique que la collecte pour ce type de produit s'est élevé à 24,1 milliards de francs contre 9,7 mil-lierds en juillet. Sur les sicav actions, la tendance à la baisse s'est pontsnivie « mais s'ame-muise».

L'apparition du PEP, plan d'éparene populaire, en 1990, a aussi détourné des fonds du maraussi détourné des fonds du marché boursier. Proposé à des taux garantis élevés, les montants collectés ne sont pas investis sur le merché des ections, meis dans celui des emprunts publics ou en bon du Trésor pour pouvoir garantir le taux proposé à la clientèle. Le PEP est apparu au moment où sont arrivés à terme les 5.000 france Monory ou CEA. 5 000 francs Monory ou CEA (compte épargne actions), qui eux étaient destinés à l'épargne longue en actions. L'un et l'autre étaient atrayants par la détaration fiscale. Cet evantage e disparu depuis et aucun produit ne l'offre actuellement pour des placements en

Enfin, l'informatisation et le modernisation du marché boursier, amorcées dès 1986, ont entraîné une concurrence effrénée entre éta-blissements. Les sociétés de Bourse

et les réseaux bancaires se sont alors trouvés en situation délicate, coincés entre une augmentation de leurs coûts de fonctionnement et la nécessité de pratiquer des prix bas pour gagner des parts de mar-ché. Dans cette bataille, les intermédiaires ont favorisé les « gros ordres» des grands intervenants au détriment de « la veuve de Carpentras». Partout, an nom de la rentebilité, les actionneires individuels ont été écartés de l'accès de la Rouse et disinée verse de l'accès de la la Rouse et disinée verse de l'accès de la laccès de la laccès de la laccès de l'accès de l'acc direct à la Bourse et dirigés vers des produits concoctés par leur benque. Ils ont alors choisi les plus rentables, ceux à court terme.

#### Un essai non transformé

Cette tendance apperaît bien dans le sondage de la SOFRES. Sur les 14 millions de porteurs de valeurs mobilières recensés en août 1991, les détenteurs de sicav ou de FCP sont au nombre de 11 mil-lions, contre 6,3 millions en 1987 et 650 000 en 1978. Dans cette catégorie, 4 millions d'entre eux possèdent des sicav monétaires.

Les résultats de l'étude montrent eussi que sur les 6 millions d'ac-tionnaires directs, la moitie d'entre eux possèdent « uniquement des

L'impôt de Bourse

actions de sociétés privatisées. Parmi eux, un quart détient uni-quement des actions d'une seule quement des actions à une seute société». Après avoir été conquis par le marché boursier, perçu à l'époque des privatisations en 1987 comme un Loto gagnant, le petit porteur n'a pas voulu trans-former l'essai. Il s'est contenté d'aphètes les sites mis eur le mard'acheter les titres mis sur le mar-ché mais ne s'est pas intéressé pour autant au fonctionnement de la Bourse.

« On n brisé l'élan », affirme M. Edouard Balladur pour justifier cette situation. Le krach boursier d'octobre 1987 n ralenti son programme de privatisations, et le changement de politique evec le retour de la gauche au pouvoir, en mai 1988, l'e définitivement stoppé. Outre le reprise des priva-tisations, l'aucien ministre de l'économie explore plusieurs voies techniques et fiscales permettant d'inciter l'épargnant à un retour vers le marché. L'objectif est de réduire ses coûts. Tout d'abord, les frais de garde des titres seraient pris en charge par le privetisé. Pour réduire le prix des transactions hoursières son entourage. tions boursières, son entourage réfléchit à un traitement des petits ordres séparé de celui des grands intermédiaires. Ces derniers

seraient rassemblés et traités sur le marché au même cours, mais pas par les mêmes réseaux, à l'image de ce qui se fait déjà à New-York.

Sur le plan fiscal, M. Balladur envisage d'étendre la capitalisation autorisée aux placements collectifs en actions. Le réinvestissement des revenus dans la sicav permet à son détenteur d'échapper à l'impôt sur le revenu. Il n'est imposé qu'aux titres des plus-values lors de la revente. L'ancien ministre d'Etat souhaite aussi relancer la formule des 5 000 francs Monory, qui permet de déduire chaque année de son revenu annuel son investissement boursier des impôts. Ce montant pourrait être porté à 10 000 francs.

« Je suis pour les idées simples, car ce sont les seules qui réussissent ». affirme pour sa part M. René Monory, sevorable à la relance du produit qui porte son nom et qui a contribué, dès 1978, à redynamiser un marché boursier complètement atone. Conscient eussi de la nécessité d'une forma-tion des actionnaires, M. Monory insiste sur le rôle des clubs d'in vestissement, ces associations d'épargnants qui gèrent en com-mun un portefeuille de valeurs

Enfin, MM. Monory et Balladur sont tous deux d'accord pour sup-primer l'impôt de Bourse, cette taxe sur les transactions boursières qui a rapporté 2,17 milliards de francs à l'Etat l'an dernier. Cette suppression est réclamée depuis des années, quelle que soit la majorité au pouvoir. Mais elle n'a jamais été décidée.

Les privetisations partielles seront-elles mises à profit ponr faire revenir à la bourse les parti-culiers? Car même si le nombre d'actionnaires (directs et indirects) a décuplé en treize ans pour s'élever à 14 millions, il reste peu élevé. Selon la Banque de France, 68 % des Français ne détiennect toujours pas de valeurs mobilières. Ils constituent « un gisement d'épargne susceptible d'être investie dans des placements à long terme favorables aux entreprises ». Le moment n'est-il pas propice pour redécouvrir cette mine aban-

#### touche plus les petits que les gros 2,797 millierds collactée en Cet impôt pèse donc essentielle-1989, et surtout par rapport au

La rumeur de euppression de l'impôt de Bourse revient périodiquement chaqua année à l'automne, eu moment de la présen-tation du budget. Rituellement, las miniatras des finencee de tous bords annoncent la fin prochaine da cet impôt, qui s'applique è tout achat ou vente d'ec-tions effectués par une société de Bourse. Toutefois, jusqu'à présent, aucun responsable des finances de droite ou da gauche n'est passé è l'acta.

Perçue sous forme d'un droit da timbre, cette taxe a rapporté 2,179 milliards de francs à l'Etat en 1990, Ce montant est en légèra belasa per rapport eux racord de 1987 (2,975 milllards).

Contrairament aux idéas reçues, cette taxe pénalise plus les petits intervenants que les gros. Ces derniere, pour y échapper, ont le possibilité d'ac-quérir ou de vendre leurs titres sur le marché de Londres, Le flux, détourné quotidiennament de l'autre côté de le Manche, oscille alors antre 20 % at 40 % des échanges. Il concarne la quaranteine de valaurs francaises cotées aimultanémant en France et en Grande-Bretagne.

ment sur les petits actionnaires. Una étuda réalisée en 1987

euprès de 25 sociétés de Bourse révélait déjà à l'époque que 63 % des recettes de cette taxe provenzient de transactions d'un montant inférieur à 1 million de francs. La part essentialla était comprise entre 50 000 france et 1 million. L'harmonisetion auropéanna devralt théoriquement faire disparaîtra cette egabelle d'un autre aga », comme le sumomment certains boursiers.

DOMINIQUE GALLOIS



Depuis le 25 Septembre, Singapore Airlines équipe tous ses Megatops 747-400 du CELESTEL . CELESTEL : est actuellement le seul et unique système de télécommunication aérien qui vous permet en quelques secondes d'être relié à n'importe quel téléphone

de la planète. Et ce, quel que soit l'endroit où vous vous trouviez. Ainsi, en plus des 64 destinations desservies dans 37 pays, nous mettons aujourd'hui à votre disposition plus de 700 millions de lignes\* dans le monde. SINGAPORE AIRLINES Les Merveilleux Voyages "estimation des réléphones en service dans le monde.





### Résultats consolidés du premier semestre 1991

Les résultats du premier semestre 1991 viennent confirmer les prévisions faites lors de l'Assemblée Annuelle des Actionnaires. Les marchés n'ont pas connu la reprise escomptée et la situation s'est même dégradée. Le volume global des ventes de pneumatiques a baissé. Dans ce contente difficile, Michelin a maintenu ses parts de marché.

#### LES RÉSULTATS FINANCIERS

Le Groupe Michelin a réalisé au cours du premier semestre 1991 un chiffre d'affaires net consulidé de 32,97 miliards de francs, en hausse de 21,1 % par rapport au chiffre du premier semestre 1990 (27,22 milliards de francs). Cette hausse provient essentiellement de la modification du périmetre de consolidation. A données comparables, les chiffres d'affaires seraient respectivement de 27,19 milliards de francs au premier semestre 1990 et 26,90 milliards au premier semestre 1991, soit une baisse de 1,1 %.

Le résultat consolidé est une pette de 1,32 milliard de francs. Trois raisons principales expliquent ce résultat : <u>Un résultat d'exploitation</u> de 1,25 milliard de francs contre 1,61 milliard au premier semestre 1990. A données comparables, ce résultat s'élèverait à 1,23 milliard de francs au premier semestre 1991.

Des frais financiers en hausse, conséquence de l'augmentation de l'endettement et des taux d'intérêt. L'endettement financier passe de 28,5 milliards de francs au 31 décembre 1990 à 31,6 milliards de francs au 30 juin 1991. Pour près de 60 %, cette hausse provient des variations de parités munétaires entre ces deux dates. Des frais de restructuration d'un montant de 683 millions de francs, qui correspondent aux coûts entraînés par les opérations de réduction d'effectifs dans différents pays.

Il avait été indiqué, au moment de l'annonce des résultats 1990, que les montants qui viendraient grever l'exercice 1991 seraient sensiblement plus faibles que les 3,4 milliards de francs de frais de restructuration de 1990.

Pour l'ensemble de l'exercice, on peut prévoir un montant qui devrait normalement être de l'ordre du milliard de francs et qui, dans le cas le plus défavorable, ne dépassera pas 1,4 milliard de francs.

La capacité d'autofinancement, positive, s'est élevée à 1,4 milliard de francs contre 1,8 milliard pour le premier semestre 1990.

#### Résultats consolidés - Premier semestre 1991

| (en millions de francs)                              | la semestre 1991 | 1º semestre 1990 |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Chiffre d'affaires net                               | 32.970           | 27,222           |
| Résultat d'exploitation                              | 1.257            | 1.613            |
| Résultat financier                                   | (1.547)          | (1,065)          |
| Résultat courant                                     | (290)            | 548              |
| Résultat exceptionnel                                | (632)            | (402)            |
| Dotation aux amortissements des écarts d'acquisition | (129)            | (89)             |
| Impôt sur les bénéfices                              | 292              | 446              |
| Résultat net                                         | (1.323)          | (388)            |
| dont part du Groupe                                  | (1,060)          | (363)            |
| part des intérèts minoritaires                       | (263)            | (25)             |

Le plan de redressement, annoncé il y a un an, avait comme objectif le retour à l'équilibre du résultat courant dans la dernière partie de l'exercice 1991. En l'état actuel des choses, cet objectif est en voie d'être atteint, en dépit d'une conjoncture défavorable, grâce aux progrès accomplis à l'intérieur de l'entreprise dans le cadre du plan

Les trois catégories de mesures qui avaient été décidées, étaient les suivantes :

- baisse des frais d'exploitation par une réduction des coûts et des effectifs, - plafonnement du montant des investissements,

réduction des stocks.

Des progrès importants sont en cours dans ces trois domaines. On peut en particulier indiquer que les objectifs de réduction d'effectifs pour 1991 seront atteints.

# Le Monde

#### Carrières POUR PARIS 8-ociété recht de suite 2 COMPTABLES F.

Le Monde

des \_

(30/36 ane)
comptab., pele, gestlor
forire + photo:
STE DUFFUE Octante
34, sv. Léon-Jouhaux
8P 100 - 92 164 Antory Cec
Tél.: 46-85-25-26

SOCIÉTÉ **DE COMMUNICATION** 

ASSISTANTE **OE GESTION** 

Préciation, riquear, organisation, méthode.
 Sulvi dossiers des sateriés, abservois, congés, etc.
 Participation as traitement de la pale et déclarations diverses.

perfect). Expirience 3/4 and de la pele et de l'après-pele. Poste à pourvoir immédiatament.

Adresser CV, lettre m Adresser CV, lettre meruecile photo, prétamione à : MÉDIAS & RÉGIES SERVICES Direction du Personnel 15/17, r. de Col.-Pierre-Avia 75902 Paris Cedex 15

D'EMPLOIS

BIBLIOTHÉGAIRE-DOCUMENTALISTE

4 ANS D'EMÉRIENCE

J.F. 30 ers. Maîtrise information et communication
rech, poste préfi ouest de la France. 1º contact écrire
be 3274 à BEO 2574 Nº 83726 à PROJETS, 12, r. des Pyramides 75001 Paris

Diplômée École de Com-merce (beg. + 4). 25 ans, passionnée de communica-tion, expérience du disque, recherche poste relations publiques, marketing en France ou à l'étranger dans médie, show businese, chéma, publicité. Libre de Autte. Écrire sous n° 6062 LE MONDE PUBLICITÉ 15-17, rue de Colonal P.-Aute, 75902 Paris. Cades 15

Juriste (30 ens) DESS drost immobilier, cop. souhaite s'intégner cabinet ou entroprise. Tél.: 42-55-51-57

L'IMMOBILIER

locations

non meublées

demandes

Paris

Journaliste « Le Monde » charche 2 ou 3 PIÈCES Quartier Vavin. 40-43-08-59

MASTER GROUP

racherche appts vides ou musblés du studio au 7 P. POUR CADRES, DIRIGEANTS DE SOCIÉTÉS ET BANQUES 47, pue Vanissu, Paris-7 TÉL: 42-22-98-70

locations

non meublées

offres

Région parisienne

ALOUER MEAUX 77,

querter du Vieuz-Marché, 300 m de la gara, GRENIER AMENAGE dans Immeuble rénoré. Poutres appenentes (bonne prestation). Fit neef, 38 m². (De préférance fonctornaire.)

appartements ventes 6° arrdt

AYAIN FOXEMBONSE m², asc. 2 450 000 m², asc. 3 200 000 Tél.: 43-54-25-70

8º arrdt Parts-8", rue Le Boétie Studio 26 m² dans imm-dair, 1 pièce, a.d.b., w.-c., chouff, individuel électrique, heuff, individual electrique,
- étage, accerneur, digi-ode, gardien, charges peu élevées, bon état.
- Prix: 900 000 F.
- Tál: 1(1) 48-83-49-13
- rous les jours
- (16) 78-01-74-15 Lyon
- après 20 heures,

9º arrdt

Appert gd stand., 5° 4°. 13. rue de Liège 175 m² rérové par architecte. 8/pl. ce jr et samed de 11 h à 16 h. 42-72-66-04 17° arrdt

SAINT-FERDINAND Ppteire vand appt haut stand. Galerie grande récept. 2 chbres. 45-53-91-45

92 Hauts-de-Seine COURBEVOE GARE.
Ins charment imm. brique
suitire, ou 2- ét. 2 et 3 P
40 et 49 m². AU et 43 m². Au r.-de-ch. 40 et 45 m². gde cave. Idéal prof. lib. Travx à prévoir. A partir 560 000. S'pl. sen. 28 1lh 30 12 h 30. 1, r. Rouget-de-l'isia

appartements bureaux achats Locations Rech. 2 P. à 4 P. PARIS prél. 5-6-, 7-, 14-, 15-, 10-, 4-, 9-, 12-, av. ou as traveus. PAIE CPT chaz notaire, 48-73-48-07 même soir. VOTRE STÈGE SOCIAL OOMICKLATIONS

Constitution de acciétés 1 ta services, 43-56-17-50 YOUS DÉSIREZ YENDRE fonds un appt avec ou sans cft. Adres.-vous à un spécialiste immo Marcadet, 42-52-01-82 de commerce

Ventes

PART. VEND DROIT AU BAL.
Tous comm.: 380 000 F.
AUX. EN-PROVENCE
(haut de Ville): 60 m²;
Loyer: 2.500 F/mols,
Tél.: (16): 90-42-48-09;
(16): 90-42-48-09;
(16): 90-42-48-09;

villas MAROLLES-EN-BRIE

MARULLE D-LIN-PRIZ

VAL-DS-MARRIE

VIL- 7 PROES sur 300 m²
terrain, rex-de-ch.: sigour
chis carbidrate, cheunhale,
2 chbres, suite de bris, cuis,
6quipde, w.c., bunndoris,
1" 4t.: 2 chbres, s. de bris,
chrossing, gerage 2 voltunes,
terrasses 200 m², quartier
risiders, proche commercis,
écoles, hyole, équip, sportifs,
golf, tennis, centre équestre.
Pair: 1 600 000 R.
Aprils 18 h: 48-38-12-78

A SAISH
A 1 h de Paris, direct, aut.
Sud. Prox. golf et autres loiairs. Région pâche et chasse,
vd SPLENDIDE VILLA sur
e/soi tot récept. sej. sef.
100 m² + chenn., cuis. Terreses. 6 chb., brs., wc. Dreysing. Gar. stréfer. S. de jeux.
Surnderie. Treorit.
Ser an TERMAN CLOS 2 200 m²
AFFARIE DYCEPTION.
AU PX DE 710 000 F
Crid. 100 % poss. T. 24 h/24

GRAND VOUS BILIER
RENDEZ-VOUS BILIER
DEL'ININOBILIER



Le Conseil de Surveillance de PUBLICIS réuni le 20 septembre 1991 sous la présidence de Marcel BLEUSTEIN-BLANCHET a approuvé les comptes semestriels et les prévisions 1991 présentés par le Directoire, presidé par Maurice LEVY.

I - RESULTATS SEMESTRIELS

Avec un chiffre d'affaires consolidé de 9,3 milliards de Francs, en progression de 14,6 %, mais stable à structure comparable, le Groupe PUBLICIS a réalisé un bénéfice net consolidé, part du Groupe, de F. 74 475 000 en baisse de 17,2%.

PUBLICIS COMMUNICATION a realisé un chiffre d'affaires consolidé de 7,9 milliards de Francs (+ 19.4%), stable à taux de change et structure comparables, et un résultat net consolidé, part du Groupe de F. 67 845 000, en retrait de 16,6%.

La branche MEDIAS et REGIES a réalisé un chiffre d'affaires de 1,35 milliard de Francs (- 6,5%), et un résultat net consolidé total de F. 39 157 000, F. 22 391 000 pour la part revenant à PUBLICIS. Le secteur des AUTRES ACTIVITES (distribution - immobilier - informatique - financier) à représente un chiffre d'affaires de 137 millions de Francs et un résultat net de F. 3 913 000.

II - PREVISIONS 1991

La communicación connaît un fléchissement sur l'ensemble des marches d'Europe. Dans ce contexte, notre chiffre d'affaires consolidé devrait être superieur à 17,5 milliards de Francs, sa hausse étant due essentiellement aux opérations de croissance externe; notre profit net consolidé, part du Groupe, devrait alors s'établir à 150 millions de Francs.

Le résultat net total consolidé (part du Groupe et intérêts des minoritaires) serait de 300 millions de Francs et l'autofinancement consolide s'établirait à 435 millions de Francs.



SOCIETE DU GROUPE EXON

#### RESULTATS DU GROUPE ESSO S.A.F. **POUR LE PREMIER SEMESTRE 1991**

Le résultat courant comptable du Groupe, avant impôts, au premier semestre 1991 est un bénéfice de 695 millions da francs comparé à un bénéfice de 1285 millions en 1990 et à un bénéfice de 66 millions de francs au premier semestre 1990.

Les résultats de l'activité d'EXPLORATION-PRODUCTION se situent sensiblement au même niveau que l'an demier pour la même période, les prix du pétrole brut légèrement plus élevés ayant compensé une baisse de production de 9 %.

Le résultat courant économique des activités de RAFFINAGE-DISTRIBUTION de 691 millions de francs est en nette amélioration par rapport au résultat de 376 millions de francs du premier semestre de l'an dernier grâce à des marges de raffinage plus élevées, surtout au cours du premier trimestre, et melgré la rentabilité toujours insuffisante du réseau de stations-service. Ce niveau de résultat permettra de continuer à réaliser les Investissemants nécessaires à l'amélioration permanente de la qualité de nos produits et de l'environnement, notamment le projet d'alkviation de Port-Jérôme recemment annoncé,

En l'absence d'événament imprévu au cours du second semestre, les marges de raffinage devraient rester fermes sans atteindre le niveau observé au cours du premier trimestre.

#### RÉSULTATS CONSOLIDÉS DU GROUPE ESSO S.A.F.

| Résultat d'exploitation<br>Résultat financier                                                                                       | :                                     |          | 796             | -   | 80<br>(14)   |                    | 63<br>22  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------------|-----|--------------|--------------------|-----------|
| Résultat courant comptable :<br>Éléments exceptionnels                                                                              | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |          | <b>695</b> (15) |     | - (109)      | 12                 | 85<br>64) |
| Participation, impôts et Intérêts minoritair<br>Résultat net du Groupe<br>ACTIVITÉS DE RAFFINAGE ET DE DIS'<br>(millions de francs) |                                       | •        | NO<br>NO        |     | ND<br>ND     | (49<br>53          | 94)<br>27 |
| Résultat courant comptable d'ESSO S.A.<br>Elimination de l'effet net prix aur stocks<br>Elimination du dividende d'ESSO REP         | F                                     |          | 353<br>338      |     | (158)<br>534 | 88<br>(13<br>- (22 | 32)       |
| Résultat courant économique raffinage/di                                                                                            | stribution                            |          | . 691           | - : | 376          | 52                 | 9         |
| Capacité d'autofinancement hors effet pri<br>Vente sur la marché intérieur (miliers de t                                            | x sur stock                           | S :::: / | 874<br>4 620    |     | 500<br>4 550 | 65<br>9 06         | X         |

## Le Monde

**PUBLICITÉ** FINANCIÈRE

Renseignements: 46-62-72-67

844 000 **LECTEURS** CADRES. Le Monde est

le premier titre d'information

des cadres. (IPSOS 91)

Le Monde HEURES LOCALES

Le supplément consacré à la vie et aux initiatives des communes. départements et régions

Société anonyme au capital de 110 271 200 F Siège social : 61, rue Pierre-Curie 78370 Plaisir

#### PAIEMENT DU DIVIDENDE

L'assemblée générale des actionnaires, réunie le 25 juin 1991, a fixé le dividende distribué au titre de l'exercice 1990 à 23,50 F net par action, soit, compte tenu de l'impôt déjà payé au Trésor (avoir fiscal) de 11,75 F, un revenu global de 35,25 F. Le paiement du dividende sera assuré, à partir du 27 septembre 1991, par les établissements financiers suivants :

Banque Rivand — Crédit lyomais — Société générale — Banque nationale de Paris — Crédit commercial de France — Banque Bruxelles Lambert France — Banque industrielle et commerciale du Marais.

### Le Monde

Edité par la SARL Le Monde Comité de direction ues Lesourne, gérant directeur de le public Brano Frappat, directeur de la rédection Jacques Guiu, directeur de la gestion Manuel Luchert, secrétaire général

Rédacteurs en chef Amelric, Jean-Marie Colombani, Robert Solé (adjoints au directeur de la rédaction)

Thomas Ferenczi, Philippe Herreman, Jacques-François Simon

Daniel Vernet (directaur des relations internationales)

Anciens directeurs: Hubert Beure-Méry (1944-1969), Jacques Feuvet (1969-1982) André Laurens (1982-1985), André Fontaine (1985-1991)

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL: 15. RUE FALGUIERE 75501 PARIS CEDEX 15 Tél.: (1) 40-65-25-25 Télécopisur : 40-65-25-99

ADMINISTRATION:

1, PLACE HUBERT-BEUVE-MERY 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX
Tát.: (1) 40-65-25-25
Télécopieur: 49-60-30-10

Un legor assement

200 2 No. 4

Standard of a lang dell' dernere de prodes

des échanges William of tasterness a des industries

Seattle or by tained at

e é eveu 2 10 0

trachune is a sure of the sure 1-325 miles

ration, and the part for ropicsos (Topicsos Argentina dailean con

Jutant aufmeli

Mary comme che Charles Con-Saint deignion de server de



### **AFFAIRES**

Les stratégies agroalimentaires

### Le choix européen

Quatre mille entreprises, sept seulement parmi les cent premières mondiales, le secteur agroalimentaire poursuit avec plus de discrétion sa concentration



Les responsables de cette dégradation sont les produits agricoles bruts, principalement les céréales et les oléagineux, qui font apparaître l'industric alimentaire en difficulté. Tant chez les chefs d'entreprise que dans leurs organisations professionnelles, l'amalgame agriculture-agroalimentaire irrite. Pour eux, cette vision « agraire » du secteur est due à la présence massive d'agronomes dans l'administration et dans les ministères concernés. Elle répond aussi à une « stratégie de politique politicienne concernant

#### Un leger tassement

Ainsi l'Association nationale des industries agroalimentaires (ANIA) publie t-elle des données purement industrielles. An cours du premier semestre, le commerce extérieur agroalimentaire a dégagé un solde positif de 15,1 milliards de francs, en légère baisse, de 6 %, par rapport à la même période de 1990 (16,1 milliards): «Le solde positif du lait concentré, du beurre et du au del concerne, du beur el la sucre accuse une régression sensible, et le déficit des conserves de poisson s'accroit. En revanche, la situation de la viande, des hulles et corps gras et de certains produits transformés divers s'améliore.

e C'est vral, pour la première fois, notre solde baisse légèrement, observe Sylvie Serra, la déléguée générale de l'ANIA. Ce n'était pas orrivé depuis le décolloge de cette industrie à la fin des nanées 70. Naus sommes danc sur un plateau tant pour l'activité que pour le solde y

Rien donc de très atarmant, si le

Rich donc de très alarmant, si le phénomène ne s'amplifie pas, pour le premier secteur industriel français, qui représente 17 % du chiffre d'affaires global (643,5 milliards de francs en 1990). Au sein de la Communauté européenne, la France se classe au deuxième rang de l'industrie alimentaire, derrière l'Allemagne, avec 21,1 % de la production des Douze. Enfin, l'Hexagone reste le premier exportateur monreste le premier exportateur mon-dial de produits alimentaires transformés, soit 10,3 % des échanges, devant les Pays-Bas (8,9 %) et les Etats-Unis (7,9 %).

Pour l'instant, ce tassement n'est pas le souci majeur des industriels, à côté de la porosité des frontières européennes face aux produits de l'Est, ou des futurs projets de normes communautaires concer-nant les emballages, ou encore des relations avec la distribution. Sans oùblier la poursuite de la restructu-ration de ce sectepr, qui compte 4 000 entreprises de plus de 10 salariés et où les PME (moins de 500 salariés) représentent 63 % dn chiffre d'affaires et 62 % des 397 900 salariés. Toutefois, les OPA spectaculaires des années 88 et 89 ont été abandonnées au profit de rachats importants accomplis

« L'industrie française est mains concentrée que celle des Etats-Unis, du Japon ou de la Grande Bretagne, mais lo même atomisation se retrouve en Allemagne et en Italie en roison du grand nombre de coopératives, note Gérard Taniliez, cooperatives, note Gerard Taninez, directeur général de McKinsey. Et les plus importants de nos groupes ne sant pas très grands à l'échelle mandiale. BSN. Natre seule véritable multinationale, représente en taille le quart de Nestlé et le cinquième du leader mandial, Philip Morris, »

Cette complainte traditionnelle sur la taille modeste des entreprises françaises mérite d'être relativisée françaises mérite d'être relativisée. Si, en 1984, seules trois sociétés figuraient parmi les cent premières firmes agroalimentaires mondiales (BSN 40°, ULN 86° et Béghin Say 94°), leur nombre avait plus que doublé fin 1989 : BSN 19°, Perrier 64°, LVMH 67°, Pernod-Ricard 83°, Sodiaal 84°, Besnier 90°, et 11 N 94°.

Faute d'une taille vraiment mondiale, les entreprises françaises se rabattent sur la dimension euro-péenne, adaptée an marché que souvent elles convoitent. Et chacim d'adopter des stratégies hi permet-tant de s'y tailler une place convenable en se développant dans une niche ou en dérivant vers des mar-chés alimentaires nouveaux au gré de l'évolution des habitudes de consommation.

Ainsi, Victor Scherrer, président de Pilstral (ex-Gringoire-Brossard), évoque dans son dernier livre, Dans la jungle des affaires, le redressement de la plus ancienne biscuiterie française. En 1977, il a fallu renoncer « à nous battre à la fois sur le front des biscuits – où existaient déjà de puissantes firmes comme Générale Biscuit (LU), Belin-Nobisco, Bahlsen et outres biscuiteries par le columne de la c nantaises – et sur celui du gâteau – qui restoit encore très fragmenté, – pour concentrer toutes nos forces sur ce dernier secteur de lo pâtisserie».

#### Des produits nouveaux

Grâce à une série d'acquisitions, la société de Pithiviers est devenue le groupe numéro un européen des gâteaux. « Toutes les entreprises sont confrontées à ce genre de défi, explique Victor Scherrer. Sur un expisque victor Scherrer. Sur un produit, vous faites le choix d'être européen ou vous préférez rester à l'échelon local ou régional. Dans ce cas, si vous produisez du nougat à Montélimar, il faut être le meilleur dans un rayon de 500 kilomètres. En dehors, point de salut. \* Pour être plus influent à Bruxelles, Victor Scherrer vient aussi d'unifer tor Scherner vient a brittenes, vic-tor Scherner vient aussi d'unifier sept syndicats professionnels (bis-cotterie, biscuiterie, céréales, choco-laterie, confiserie, aliments de l'en-fance et de la diététique, et industries alimentaires diverses) sous la bannière de l'Alliance 7.

La modification des babitades alimentaires des menages oblige aussi les firmes à se rédéployer, sur-tout si elles se trouvent sur des sec-teurs en déclin. Ainsi, pour pallier le fléchissement des ventes d'huile, Astra-Calvé s'est tourné vers le tournesol, le corps gras le plus prisé. Parallèlement, cette filiale française d'Unilever étend sa diversification au marché des plats cuisi-nés, qui progresse de 15 % par an, où le groupe entend « utiliser le fruit de ses recherches et l'expérience acquise dons les carps gras, et notamment les ollégés, dons un autre segment du marché des pro-duits alimentoires».

« Devant un produit nouveau, les grandes sociétés qui n'en ont pas eu l'idée ou le suvoir-foire préférent acheter in petite société qui l'n conçu», explique Guy Něbot, presi-dent d'Idianova, une firme de capi-tal-risque, spécialisée dans l'aide à la création d'entreprise. « Cusimer en est le cas d'école. » Déhut 1980, André Nolleau, charcutier à Carentan, dans la Manche, décidait de s'intéresser au poisson. Idianova l'aidait à constituer son capital et à trouver un réseau de distribution nour sa e charcuterie de poisson » Bongrain e pris depnis le contrôle de l'affaire, et Idiannya, dans cette cession, a tonché quarante fois sa mise de départ.

A côté de ces acquisitions qui lenr ouvrent des marchés nou-veaux, certaines entreprises ont leurs propres services de recherche. Mais leur nambre est peu élevé en raison de la structure même du tissu industriel, dominé par les PME. Seules 154 firmes affirment faire effectivement de la recherche, et si, en chiffre d'affaires, elles représentent le tiers du secteur agroalimentaire, les montants consacrés à ces travaux sont peu

Globalement, ces groupes ont en 1988 affecté à la recherche 1,26 milliard de francs, solt les deux tiers de la part investie par le seul géant suisse Nestlé (1,8 mil-liard de francs). L'hygiène et la sécurité alimentaires tiennent une plus grande place depuis quelques annees, « Nous n'ovions plus de recherche stricto sensu en hygiène, el nous avons reloncé cette activité des 1986, reconnaît Jacques Adda, directeur scientifique des industries agricoles et alimentaires à l'Institul national de la recherche agronomique (INRA). Muis comme les vieux hygienistes n'existent plus, nous sommes obligés de former nos cher-

cheurs en Angleterre. » Ces recherches sécuritaires n'empecbent pas toutefois des actes de terrorisme isolés, comme récem-ment l'introduction de cyanure dans une cuve de lait chez Chambourcy. En revanche, la sophistica-tinn des techniques d'analyse permet de déceler rapidement les malversations et aussi de s'adapter à l'évolution des règles européennes en la matière.

#### La grande distribution

L'un des principaux sujets de préoccupation reste le traitement des emballages alimentaires. Sur les 360 kilos de déchets annuels par individu, 120 kilos sont imputables aux emballages, et dans cette part 90 kilos à l'alimentaire. Le ministère de l'environnement a chargé Jéan-Louis Bessa, président de Saint-Gobain, de mener une réslexion sur la reprise des emballages et son financement.

Toutefois, les Allemands ont des longueurs d'avance dans ce domaine, imposant leurs normes aux produits entrant sur leur territoire. Or, en matière d'environnement, le nivellement risque de se faire par le haut. Déjà, une société

suisse a présente à la mi-septembre un nouveau produit d'emballage à hase de mais soufflé (comme le pop-corn) pour remplacer les coquilles de plastique.

Les Français sont donc saisis à leur tour pour les déchets du syn-drome NIMBY (mu in my backyard, pes dans ma cnur). Ils sont également soumis aux importations de produits d'Europe de l'Est (lait, viandes, vnlailles, jus de pomme, foie gras) qui déséquilibrent chaque marché, d'autant qu'aucune régle précise n'a été élahorée en la maille Blusse, que de la leisses que la leisse que de la leisse que de la leisses que de la leisse que de la l matière. Plutôt que de laisser ces produits arriver en France, pour-quoi ne pas aider leur diffusion vers d'autres pays d'Enrope cen-trale? « La décision de lo CEE de finoncer sur des fands d'aide à la Hongrie une livroison de ble hongrois à l'Albanie pourrait préfigurer un nuveau type d'oide aux pays d'Europe centrale et orientole», note l'ANIA dans se revue de sep-

La présence de l'Est a contribué à faire chuter les prix et à rendre plus difficiles les relations avec la grande distribution. Acteurs incontournables avec 52 % du marché pour les seuls super et hypermarches, les grands distributeurs ont imposé des délais de paiement à leurs fournisseurs allant de 30 à 90 jours. Une durée excessive pour des produits qui, du fait de leurs obligations de fraicheur, restent très peu de temps sur les rayonnages des grandes

« Ce n'est pas à nous, industriels alimentoires, d'assurer la tresorerie des distributeurs qui, grâce à cela, se développent sans fands prapres », entend-on de plus en plus fréquemment, d'autant plus que certaines sociétés ont lalssé de solides ardoises dans les faillites de Mont laur et Codec. Le rapport Prada, remis en juin aux organismes patro-naux (CNPF et CGPME), propose de réduire les délais de paiement, tout comme le rapport Babusiaux stipulent d'appliquer ces mesures en douceur pour éviter tout choc.

Malgré tous ces problèmes, l'heure n'est pas vraiment au pessi-misme dans ce secteur dont chaque industriel vante le dynamisme et surtout son incroyable faculté d'adaptation. Avec le grand marché curopéen, que deviendra la multi-tude de PME dont beaucoup d'experts annoncent depuis de longues années une concentration immi-

La mutation n'est pas eussi rapide que prévu par les planifica-teurs. Sans doute ont ils négligé le fait que, dans le terme agroalimentaire, il y a agricole, c'est à-dire l'at-tachement à la terre et à son domeine face à l'étranger, fûl-il un voisin. Et même si les industriels, harmis certains, sont les premiers à rejeter ces liens avec le monde paysan, il est difficile de renier ses

DOMINIQUE GALLOIS

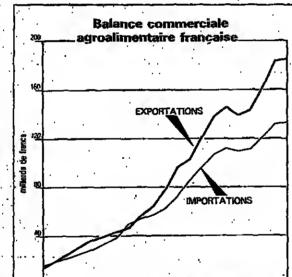

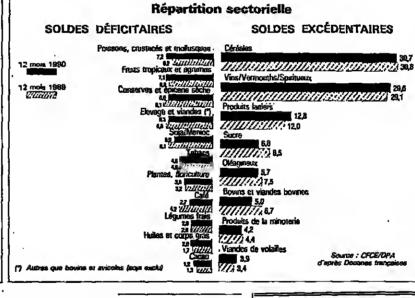

### Viande : l'impératif de la qualité

Les éleveurs limousins vendent pour l'essentiel des animaux sur pied et la plus-value se fait ailleurs, le long d'une filière-labyrinthe

'ANNÉE prochaine, la prai-rie américaine la vivra à l'heure limousine : à Fort-Worth (Terres) sa réspire la Worth (Texas), se réunira le Conseil international limou-sin (CIL), l'exécutif de l'internatiorégionalement à reconnaître la silhouette dans les peintures mag-daléniennes, de Lascaux, voilà quinze mille ans, est aujourd'hni l'une des plus cosmopolites. Elle s'adapte très bien partout.

La race limousine est présente dans une soixantaine de pays équa-toriaux (Rwanda), tropicaux (Thailande), tempérés pins ou moins froids (Canada, Russie, Argentine, Nouvelle-Zélande...). Les deux précédents CIL se sont d'ailleurs réu-nis au Danemark (1990) et en Australie (1988).

Ces bovins font autant aujour-d'hui pour la bonne renommée du Limousin que la porcelaine, l'émail ou la tapisserie. Mais, comme cha-eun sait, honne rennmée ne dorée, surtout dans le secteur de matière première à des prix sur les-l'élevage en état de crise profonde quels nous n'avons aucune prise et rellement plus chère que la

sectenr economique majeur : bovins mais aussi montons - la Haute-Vienne est le premier déparsin (CIL)), l'exécutif de l'internationale de la race bovine au pelage fauve. Cette race, dont ou se plait résionalement à reconnaître la rec agricole finale. Et si cette région est l'une des rares à avoir à l'exportation un solde positif (taux de couverture : 108 %; excédent : 701 millions de francs), c'est aux bovins qu'elle le doit (+ 562 millions de francs), avant l'appareillage électri-que de la multinationale Legrand (+383 millions de francs) et la production de papier-carton (+355 millions de francs).

Ces chiffres ne sont pourtant qu'apparemment flatteurs. Ils signi-fient que l'élevage limousin exporte pour l'essentiel ses animaux sur pied et que la plus-value se fait ailleurs: « Nous sommes dans une situation de type tiers-monde, résume Marcel Faure, éleveur en donne pas forcement ceinture Corrèze. Nous fournissons de lo

qui se dégradent de plus en plus. Le veau maigre [qui s'exporte massivement en vif au-delà des Alpes, d'où son nom local de « veau d'Italie »] se vendait 21 francs le kilo en 1988; Il n'est plus aujourd'hui qu'à 18 francs. Et la valeur ajoutée va se faire chez les engraisseurs italiens, espagnols et portugais. » Les abatson les ateliers de découpe et de conditionnement, ne traitent qu'une faible part de l'élevage

Le déferlement des viandes

venues des pays de l'Est ces derniers mois a certes brutalement aggravé la situation; il ne l'a pas créée. Les quotas laitiers, en provoquant depuis plusieurs années nn abattage massif des vaches frisonnes ou mnntbéliardes, avait saturé le marché et rempli les fri-gos. Or, pour les régions laitières, la viande n'est en quelque sorte qu'un sous-produit sur lequel on peut cas-ser les prix, alors que les élevages limousins sont des «usines à viande», mais ne sont que cela.

La viande limousine est structu-

moyenne de la production francaise. Et elle est aussi meilleure. L'élevage se fait généralement à l'herbe, les animaux vivent en plein air, la pratique de la piqure (hormones, anabolisants, activateurs de croissance) y est rare. La conformation des animaux feit le reste.

Vnilà plus d'un siècle déjà, sous le second Empire, qu'un certain Briotet, président de la corporation des bouchers parisiens, céléhrait la race limousine : «Sa réputation est assez répandue pour qu'elle n'aspire qu'à la conserver et à continuer à doter les gourmets parisiens de ces rôtis qui font leur jaie et leurs délices. Naus ne faisons ici que constater les éminentes qualités de cette race superbe.»

L'étude prospective « Limousin 2007», commanditée par le conseil réginnal voilà quatre ans pour tracer sur les deux prochaines décen-nies des perspectives aux initiatives publiques et interprofessionnelles de développement, reprend à son compte cette notion de qualité.

> GEORGES CHATAIN Lire la suite page 37



DU SHOUPE ESSOSA!

REMIER SEMESTRE 100

The LET.

### **AFFAIRES**

Les stratégies agroalimentaires

le groupe français affine sa recherche de productivité

# La percée italienne de BSN En rachetant Galbani, le numéro un du fromage transalpin,

E 19 juillet 1989, le groupe français BSN, présidé par Antoine Riboud, annonçait le rachat de 35 % du capital de la société Galbani, numéro un du fromage italien. Présentée d'une manière presque discrete, cette opéra-tion était, en fait, la plus brillante de celles qu'avait entreprises le groupe pour effectuer une percée décisive sur le marché de l'alimentation en Italie.

Amorcée en 1986, cette percée avait permis à BSN, déjà installé dans la brasserie avec 35 % de la consom-metion, de devenir chef de file dans les eaux minérales et de conquérir tout bonnement la deuxième place (11 % du marché) dans cette chasse gardée, ce véritable sanctuaire qu'est l'industrie des pates, dominée par le géant Barilla (25 % de la production totale). En outre, le rachai, en juin 1989, de la filiale italienne du groupe américain Nabisco conféruit à BSN le rôle de leader dans les biscuis secs.

#### Un monument national

Restait l'un des plus beaux fleurons de l'industrie agroalimentaire ita-lienne, Galbani, le numéro deux de ce secteur, avec 8 milliards de francs. derrière Barilla (9 milliards). Dans la péninsule, Galbani est une véritable institution, presque un monuntent national. Créée officieusement il y a un siécle par Davide Galbani, puis officiellement en 1920 par son fils Egidio, la société prit vraiment son essor grace au lancement d'un fromage à pate molle et crue, destiné à lutter contre le camembert, le fameux

Aujourd'hui, Galbani produit 16 % des fromages italiens devant Kraft Invernizzi (8 %) et Nestlé Locatelli (3,5 %), avec des positions domi-nantes dans le fromage frais (35 % de la mozzarelle industrielle et 70 % du bel paese). Surrout, elle dispose d'un formidable réseau de distribution – 200000 points de vente répartis dans toute l'Italie, du Val d'Aoste à la Vénetie et du Haut-Adige au fin fond de la Sicile, alimentés quotidiennement par 2500 camions frigoritiques et petites voitures vertes et jaunes portant le sigle de Galbani en blanc sur fond rouge.

Les conducteurs-livreurs encaissent, non moins quotidiennement, les fac-tures pour les produits laitiers : ce système procure à la société, qui paie ses fournitures (essentiellement le lait) à 90 jours, une des plus belles trésore-8,6 % du chiffre d'affaires, la qua-trième rentabilité de la péninsule après Italcementi, la compagnie pétrolière Agip et IBM Semca.

Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que, depuis des années, les grands crocodiles mondieux de été retenue.

bani – afin de ne pas égratigner la tripe nationale des vendeurs, – pour en rétrocéder 35 %, puis 50 % à BSN. en attendant davantage. Le montant de la transaction fut théoriquement de 10,5 milliards de francs, montant théorique car il a été partiellement payé avec la trésorerie de Galbani (4 milliards de francs) et une part de ses réserves. Ce montage financier

#### Des méthodes éprouvées

n Nous avons fait une acquisition superbey, pouvait, à bon droit, s'ex-clamer récemment Antoine Riboud. Le plus piquant, assure-t-on chez BSN, est qu'on ne connaît pas l'iden-tité des vendeurs : la famille Invernizzi peut-être et, selon des rumeurs ultra-fantaisistes, le Vatican. En tout de six benques luxembourgeoises, auxquelles rendait compte précédemment l'administrateur délègué de

l'agroalimenteire, le néerlandais Uni-lever, l'américain Kraft-Philip Morris, le suisse Nestlé - les deux derniers présents dans le pays et désireux de se renforcer - aient tourné eutour de Galbani. Si BSN, sur les rangs depuis longtemps, l'a emporté, c'est grâce à son association bénéfique avec l'IFIL, la holding du groupe Agnelli, avec laquelle le groupe français a échangé des participations et qui a été choisie comme le « parrain » indispensable dans l'inextricable jungle du monde des affaires italien. Sans parrain puissant, influent et bien introduit, point de percée : la leçon cuisante des pâtes Buitoni, virtuellement acquises par BSN et qui leur échappèrent in extremis eu profit du groupe Benedetti, e C'est donc l'IFIL qui a acheté Gal-

permit à BSN de ne payer que 400 millions de francs pour les 15 % rachetés à l'IFIL en décembre 1990.

lorsqu'il procède à une acquisition, lui applique ses méthodes, longuement éprouvées : relance de la publicité, mise en place d'un plan de productivité et d'une stratégie à moyen et long terme utilisant toutes les synergies du groupe. Cela avait été le cas pour la dès l'automne 1989 un nouvel admi- Sbarbaro, et sur un nouveau directeur aux salaisons 18 % de son chiffre

Traditionnellement, le groupe BSN, nistrateur délégué, Michel Cicurel (voir encadré), un haut fonctionnaire brillant, qui venait de quitter, pour raisons personnelles, la présidence de Cortal, filiale de la Compagnie bancaire, après l'avoir menée au succès.

N'employant qu'une très petite poigroupe. Cela avait été le cas pour la gnée de collaborateurs importés de menant davantage une politique de Générale Biscuit en 1986, et Galbani France, Michel Cicurel s'est appuyé marques, comme BSN. gnée de collaborateurs importés de n'a pas échappé à la règle, recevant sur son directeur général, Emmanuele

publicité, interrompue depuis vingt ans sous le prétexte que Galbani avait les meilleurs produits et une position unique dans la distribution, avec ses 200000 points de vente.

L'objectif est de développer l'expor-

tation (10 % de l'activité actuellement), surtout sur la mozzarelle, ce fromage frais typiquement italien, obtenu par un procédé très particulier de chauffage humide du lait caillé, suivi d'un étirage mécanique (filatura), le tout au cours d'un processus de febrication dont le durée ne dépasse pas quatre-vingt-dix minutes. Utilisé dans l'assaisonnement de salades composées et dans la confection des pizzas, la mozzarelle, selon BSN, dispose d'un très fort potentiel international en travers du réseau européen de distribution du groupe : actuellement, des spots vantant ce produit sont diffusés sur les antennes de le télévision française, par

#### La croissance externe

Si, en matière de fromages, Galbani n'e aucune leçon à recevoir de BSN, qui ignore cette technique, en revanche, la nouvelle filiale doit, dans les dix ans qui viennent, prendre un tournant décisif dans la commercialisation de ses produits, du fait de l'évolution prévisible des structures de la distribution dans la péninsule. A l'heure actuelle, les grandes surfaces ne commercialisent que 20 % de l'ali-mentation en Italie, contre 80 % en France, et Galbani, si fort dans des milliers de petites boutiques, y retrouve ses concurrents, avec une présence moins accentuée qu'il va desse filles désences donc falloir développer.

Son potentiel de croissance en Italie même, maigré une position déja dominante dans certains segments, resti considérable, voire phénomenal, selon Michel Cicurel. Dans le fromage, les trols premiers concurrents, Galbant en têté, couvrent 25 % du marché (30 % pour les cinq premiers), le reste étant le fait d'une poussière de petits producteurs (2 500). Sur vinst ans, Galbani serait susceptible de por-ter à 50 % sa part de marché, en

La nouvelle filiale, qui consacra

venn de l'extérieur, Carlo Prevedini. Il fut décidé, d'abord, de relancer la en 1986 et réputée la plus moderne en 1986 et réputée la plus moderne du monde, tout en restant numéro un du marché avec une part de 5 %, devant Fiorucci (4,8 %) et une armée de petits producteurs, va devoir onter : arrêt éventuel de ses fabrications ou; au contraire, renforcement de ses positions par croissance interne et, surtout externe (acquisitions), cette solution devant, très vraisemblable-

ment, l'emporter. Cela suppose, là aussi, la mise en place d'une politique de marques, qui n'existe pas vraiment, en Italie, dans ce secteur, et surtout, un effort vers l'élaboration de produits préconditionnés pour les grandes surfaces: actuellement, 80 % de la commercialisation des salaisons s'effectue «à la coupe» et non pas sous cellophane.

Enfin, le groupe BSN compte jouer, dans la péninsule, l'une de ses cartes maîtresses, la fabrication de yaourts, dans laquelle il a développé une technologie de pointe, et qu'il veut diffuser dans toute l'Europe. Galbani fabrique, certes, plus de 20000 tonnes d'un yaourt «thermisé» qui a consti-tué un véritable monopole avant l'apparition des yaourts fermentés, comme en France. BSN a aussitôt lancé la construction, par sa nouvelle filiale, d'une unité d'élaboration de yaounts selon son procede Danone, pour 50000 à 80000 tonnés, soit un investissement de 175 millions de

Ainsi, l'acquisition de Galbani s'inscrit dans la stratégie à long terme de l'acquéreur, à tel point qu'Antoine Riboud, président de BSN déclarait, l'an dernier : «Si nous n'avions pas acheté Galbani, les produits frais de notre division Gervais auratent, à terme, été en danger »

On peut ajouter que, sans BSN, la vénérable maison italienne, confrontée au changement dans les méthodes de distribution avec la montée en puissance des grandes surfaces, largement prévisible, n'aurait sans douta pas pris le virage qu'elle est en train d'effectuer, « Un vid de productivité ». ajoutait Antoine Riboud : dans ce domaine, selon un bon observateur, la machine BSN est en route!

FRANÇOIS RENARD

### Le banquier et la mozzarella

**DÉJEUNERS** RIVE DROITE .

Lorsqua, à l'automne 1989, la eommuneuté financière, comme l'on dit, apprit qua Miehel Cicurel. quarante-deux ene alors. entrait chez BSN pour diriger le nouvelle filiale italienna Galbani, elle fut un peu interloquéa. Un énarque, ancien du Tréeor, puis banquier, à le tête de Cortal, filiale ultra-financière de la Compagnie bancaire, et maintenant dans le fromage italien, pour diriger la plus grosse effaire de BSN.

A contre-courant de toute la tradition du groupe, où tout membre de l'état-major fait longuement sas clasees, passant da branehe en braneha pour acquérir le culture de cet ampira de l'alimentation? Officiallament, on «cherchait un tempérament plus qu'une compétence ». En fail, Antoine Riboud lui avait

RIVE GAUCHE .

laissé mironer la possibilité, non la certitude, de prendre sa place à la présidence de BSN. Apparemment, il n'en est plus question, puisque Michel Cicurel e quitté le groupa pour accepter la proposition de Carlo De Banedetti et devenir PDG da Cerus.

Miehel Cicural, qui avait fort bien réussi chaz Galbani, devait rentrer à Peris au bout da deux ans pour des raieons person-nelles (sa famille avait dû rester dane la capitale). Mais, outre les nouveaux projets d'Antoine Riboud concemant la présidence de BSN, il semble que Michel Cicurel ait eu quelque problèma « culturel » avec certains membras da l'état-major. Jean Vincent, directeur das produits frais dens la groupe, l'a immédieteaventure, entre le bel paese et le

TABLES D'AFFAIRES

YVONNE F, ven. soir et sam. Vieille Cuisine de Tradition. Spéc. de POISSONS, Huitres et Gibiers en saison. Foie gra 13, rue de Bassano, 16 47-20-98-15 frais, contit de canard. Carte 250/300 F. Diplôme Club P. Montagné. OUVERT DEM.

DODIN BOUFFANT 43-25-25-14 12 h 30-14 h 30, 20 h-23 h. Ouvert le samedi. Toujours son bon rapport qualité-25, rue Frédéric-Sauton F. dim. Park. prix, dont le menu à 170 F. Poissons, fruits de mer et crustacés toute l'année.

YUGARAJ (air climatisé) 43-26-44-91 SPÉCIALITÉS INDIENNES. « De tous les indiens, celui-là est de très f. lundi loin le meilleur et le plus authentique. » Christian Millau (Gault-Millau).

LA PERLE DES ANTILLES 45-42-91-25 SPECIALITES ANTILLAISES. I toque G. et M. Délicieuse cuisine typique 36, avenue Jean-Moulin, 14 F. dim. Gratin de militon, tassot de bœuf. Atmosphere des îles, accueil chaleureux.

### Lait : une coopérative tentée par le capitalisme

Sodiaal, deuxième groupe français, s'efforce de concentrer ses structures sans trahir ses principes

E nous faisons pas d'illusion, les circonstonces et l'environnement sont particulièrement difficiles. Mais nous tenons à le redire, la cooperation n'est pas un système dépasse, quoi qu'en disent nos concurrents », affirmeit Miebel Debatisse, ancien dirigeant peysan, ancien ministre de l'agriculture, pré-sident de la Sodiaal (Société de diffusion internetionale agroalimen-taire), le 19 septembre, à l'issue de l'assemblée générale, la première que tenait ce groupe laitier depuis sa création en juillet 1989.

Sodiaal, peu connu du grand public, l'est daventege par ses pro-duits commercialisés sous la marque Yoplait dans les yaourts, Candia pour le lait, Saint-Hubert pour le beurre ou encore Riches Monts et le Rustique pour le fromage.

conflait l'un des dirigeants de Sodiaal à la revue Agra Alimentation dn 19 septembre.

Ce groupe de 17 milliards de francs de ehiffre d'effaires, collec-tant 2,65 milliards de litres de lait, se situe au deuxième rang de l'in-dustrie laitière française, s'approchent de Besnier, le numéro un, evec 20 milliards de francs de chiffre d'affaires et une collecte de lait avoisinant les 4 milliards de litres. Mais si l'un est familial et privé, l'autre est coopératif et entend le

#### Le marché unique

La création de Sodiaal en juilles 1989 ne s'est pas faite ex nihilo. Des 1964, six coopératives laitières s'unissaient pour créer la Sodima qui lançait la marque Yoplait l'année suivante et Candia en 1971. \* Malgré une concurrence française vigoureuse, les six présidents et direc-teurs d'union régionale auraient pu vivre tranquillement encore quelques années », reconnaît aujourd'hui Michel Debatisse. Meis voiei deux ans, la décision fut prise de tout unifier dans la perspective du marché in de rivaliser avec les grands groupes laitiers de la Communauté et aussi d'être plus

fort face à la distribution. Si, dans les années 60, le rapprochement de coopératives pour développer des marques communes ne posait pas trop de problèmes, la fusion en 1990 ne s'est pas faite sans turbulences. « Il nous a fallu passer par-dessus les baronnies, les hommes, les pouvoirs, les régions, et nous l'arons fait. Quel autre groupe o fait le pari de fusionner six fois 2,5 miliards de francs de chiffre d'affaires, six fois deux mille per-sonnes, toutes mutées ovec des

Manque de chance, cette réorgani-sation s'est déroulée dans un marché particulièrement difficile. Dès octo-bre 1989, les cours mondiaux de la poudre de lait et du beurre se sont inversés pour chuter en quelques mois de 25 %. Puis l'arrivée de produits co provenance d'Europe de l'Est a amplifié la dégringolade des prix. Il en est résulté une certaine grogne des coopératives face à la baisse du prix du lait, rendant complexe la politique da la Sodiaal, tiraillée du fait de son statut entre la défense du revenu des agriculteurs coopérateurs et la réalisation de pro-

Même si le bénéfice net e été de 100 millions de francs pour 1990, la conjonction des coûts de réorganisa-tion et la dégradation de la conjonc-ture ont entraîné un résultat d'ex-ploitation négatif de 113 millions de francs. Pour cette année, les diri-geants de Sodiaal tablent sur un bénéfice juste en équilibre, car les restructurations se poursuivent, tou-chant co particulier la branche fro-

fits en tant que société.

#### Des avantages fiscaux

La réorganisation affecte aussi la Sodiaal en tant que structure. Au départ, la société s'était subdivisée en huit filières placées chacune sous l'autorité d'une coopérative. L'avantage était double, permettant d'éviter les mouvements d'hommes et aussi de rester fidèle à l'esprit d'autonomie de chaque région.

Au bout d'un an, ce principe éga-litaire e été abandonné au nom de la rationalisation, voire d'une meilleure efficacité. Désormais, la strucsonnes, toutes mutées ovec des ture est plus industrielle, se limitant contrats revus individuellement?», à une subdivision co trois branches :

produits frais, lait de consommation

rumeurs évoquant des divergences internes et, à l'extrême, l'abandon du principe coopératif, les dirigeants de Sodiaal ont tenu à préciser que toutes les décisions lors de l'assemblée générale ont été prises à l'una-nimité, notamment la fixation d'un prix unique annuel du lait sur l'ensemble du territoire français. Seule l'arrivée d'un nouveau partenaire, la opposer 4 abstentions sur 120 suf-frages.

«Ce n'est pas parce que les situaacc. ness par parce que les situa-tions se compliquent que le monde agricole entend renoncer à des outils comme Sodiaal, expliquait Michel Debatisse, lors de son assemblée générale, même si, du fait des struc-tures, les décisions sont plus lentes à prendre, » Il n'est pas question donc d'abandonnes es services tals d'abandonner ce principe très consultatif basé sur le traitement identique des sociétaires, même si les avantages fiscaux conférés au système cooperatif se sont réduits dans le cadre de la loi de finances de 1991. Mais cette évolution est mal perçue dans le privé, où les concur-rents « capitalistes » protestent toujours contre ces « avantages un peu trop importants».

Cependant tous se retrouvent lorsqu'ils parlent de leurs relations avec la grande distribution où la pression est telle que le prix du litre de lait est parfois moins cher que celui de l'ean... Les propos sont cependant modérés, tant le pouvoir des hypermarchés est fort. Amsi, si l'un des producteurs « déréférencés » d'un grand magasin ose protester publi-quement contre un retrait de ses produits, il risque de se voir bannir encore plus longuement des étalages. Entreprises coopératives ou capita-listiques, les distributeurs ne font 1.00000 1 1 to 100

Acres 640

and the 

Contract (CC) in Genter,

and the second state of the second se

. Av /24 The state of the Territa .... Martinen.

l'iganisation ciective. e attenden eine ar pine".

" A Commentered

The second second

Service and animal Profes and the second THE TABLET. delication of the court of the The sale sale sales marin i grande Termina a mentisse the state mester de  $\{(2,r,p,p), (1,p)\}$ Salangur en emposes

Atheniem fe plus en landermation. to Continue des devenue devenue A Section of Lands Acres to a religion क्षा के के उटावि**राहरे** 

cantyanung TACK SA -came, auton First of Pale de la company de The state of the s

Mini appurait a cermovent la the collect The Co. S. de la Crouse, de and the story

ces aghe-Sales viarde attoined de ing his



par le capitalis

### Viande : l'impératif de la qualité

of Arabia har to see to bling a conjugation

Suite de la page 35

La région doit acquérir evec la viande « lo réputation que d'outres régions ont acquise avec le vin s. Une politique d'appellatioo d'ori-gine en quelque sorte, avec identifi-cation et certification de la qualité des produits.

Selon Gilles Lecourt, directeur du Gronpement limousin bétail et viande (GLB), l'un des principaux groupements de producteurs de la région (800 adhérents; 25 000 ani-maux commercialisés chsque année, dont 45 % à l'exportation; chiffre d'affaires de 200 millions de francs), cette politique, qui passe par un a nécessaire développement des circuits identifiés » et par la labellisation des prodoits, est seule susceptible d'assurer, en période de consommation de masse, la survie et l'avenir des viandes de qualité. Moins mais mieux.

L'exemple du marché néerlandais est à cet égard significatif. Les Pays-Bas, maintenant éleveurs de la race limousioe, sont assez hostiles par principe à tout ce qui est appellation d'origine, y voyant volontiers une bypocrisie protectionniste. Or l'abattoir de Maëstricht vient toujoors s'approvisionner au centre d'allotement du GLB, dans la banliene de Limoges; et, selon Gilles Lecourt, « les bovins étiquetés aux Pays-Bas « Limousin-France » se vendent 10 % de plus que les bovins hollandais de la même race ». Cela représente pour l'éleveur d'ici une plus-value de près de 25 % et prouve que la notion de terroir reste encore bien réelle.

Le problème, c'est la filière. Uo vin d'appellation est identifié et controlable des la mise en bouteille, sur le terroir de production; la suite do voyage commercial rusqu'an lointain consommateur se fait, sauf escroquerie, sans problème. La viande, c'est tout autre chose. Entre le taurillon ou la génisse qui quittent leur élevage pour la chaîne d'abattage et le strak conditionné sous vide dans le rayon réfrigéré d'une grande surface, il y a un vrai

C'est la grande distribution qui fait de plus en plus la loi sur le mar-ché de la vinnée au détail. Or, souligne le rapport parlementaire Rimarcia-Malvy, publié en avril dernier, sur le afonctionnement du dermer, sur le sejonctionnement au marché de la viande ovine et bovine», la grande distribution, e qui représente aujourd'hui plus de 60 % de ce marché, exige des produits standardisés en quantité importante et en approvisionnement régulier», une exignde banalisée au aris le plus took.

De plus, ese ségurant peu à peu de leurs atéliers de découpe, activité peu rentable consommatrice de main-d'auvie à rentabilité limitée, les grandes et moyennes surfaces recherchent des entreprises susceptibles de leur fournir des produits immédiatement commercialisables, barquettes, portions individuelles... taille ayant effectué des investisse-ments importants sont en mesure de répondre à cette évolution ».

La grande distribution liapose des délais de paiement de pius en plus longs à la transformation industrielle, laquelle les répeaute illico en amont. Constatation désabusée d'un éleveur corrézien : « C'est nous qui sommes devenus maintenant les banquiers des grandes surfaces, ce qui nous oblige à des découverts et à des opérations de refinancement qui nous coûtent très cher ».

Seule possibilité de résistance face à cette dictature croissante des centrales d'achat: l'organisation collective des paodacteurs; avec ce qui, voilà deux décennies, aurait encore semblé très paradoxal: l'al-liance des bouchers détaillants, qui voient leur aire d'activité se rétrécir sans cesse et n'ont pes d'autre issue que celle du service et de la qualité.

Un groupement apparaît à cet égard particulièrement innovant : la Cooperative des éleveurs du Limousin et de la Marche (CEL-MAR). Née (rèst-ce qu'une coincidence?) en mai 1968 avec une centaine d'adhérents, elle eo e aujourd'hai mille cinq cents dans les départements de la Creuse, de l'Indre de la Hante-Vienne. Modre, de la Haute-Vienne.

La surface exploitée per ces adhé-rents représente plus de 60 000 hectares pour un cheptel bovio viande (races limonsine et charolaise) de quarante mille vaches mères et viogt mille brebis, soit une moyenne de 40 hectares, vingt-huit vaches et soixante-quinze brebis

par exploitatioo schérente. C'est par exploitation sancrente. C'est donc une organisation de «petits», très attachés à leur structure, situa-tion très différente des grandes coopératives de l'Ouest breton ou normand, qui apparaissent à leurs adhérents comme des technostructures identiques aux groupes privés de l'agrossimentaire.

La CELMAR duit sa réussite à une discipline de fer. Pas question d'hormooes ni d'anebolisants, même à l'époque où c'était encore autorisé. Plusieurs edhérents ont été exclus pour avoir succombé à la tentation de cette « gooflette » rapide de leurs animaux. Uoe maîtrise de l'abattage par la créa-tion d'une société d'intérêt collectif agricole, la SOMAFER, à Bessines-sur-Gartempe (Haute-Vienne). Puis en aval un partenariat evec plosieurs organismes intermédiaires, la société Sopacel, à Lyon, Ceotre Sud-élevage à Rodez (Aveyron), France-Limousin Nederland à Rot-terdam (Pays-Bas), Efos à Emmen-dingen (Allemagne). A l'extrême aval, des contrats d'exclusivité avec deux cent soixante-quinze artisans dans les egglomérations de Paris, Lyon, Marseille, Lille.

· a Nous sommes en mesure de gorantir l'identification et le contrôle de la qualité d'un bout à l'autre de lo filière, dit Cleode Daupbio, président de la CEL-MAR, lui-même éleveur de bovins à Azerables, dans le oord de la Creuse. Avec un cahier des charges de plus en plus pointu, ascendance classée, clevage auprès ou en stabu-lation libre, alimentation contrôlée, sans antibiotiques ni activateurs de croissance, transport des animaux vivaots inférieur à vingt-quatre beures, dans des conditions susceptibles d'éviter le fameux «stress» des animaux promis à la boucherie.

#### Sans traftement chimique

Dans le même esprit, le GLB acréé une Viande biologique identi-fiée comme telle par Nature et Pro-grès. Non seulement les animaux doivent vivre leur croissance dans les mêmes conditions de bien-être, mais ils doivent être nourris sans mêmes sans traitement chimique. Seloo Gilles Lecourt, « cette discipline permet une plus-value de l'or-dre de 20 % par rapport à la viande limousine classiques - au prix d'une conduite du troupeau plus complexe et d'un temps de travail plus long.

Mais, dit un de ces éleveurs « bio»; « le surçroit de travail n'est pas un vrai problème : dès qu'on est dans l'élevage, de toute façon, on est lié à son exploitation pratiquement vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Le seul problème qui compte pour nous, c'est le revenu ». Là cacore, l'ioteret des pays d'Europe du Nord sert d'étaloo de mesure cette viande limousine identifiée biologique a séduit le très sévère circuit bollandais Ekko.

La difficulté dens toute cette politique de qualité, e'est l'identifi-cation : la race bovine limousine (comme d'ailleurs la charolaise) emigre de plus en plus hors de son terroir d'origios. Son dernier concours national s'est d'ailleurs tenu à la mi-septembre au saloo Space (salon de la production agri-cole) de Rennes, qui est en France le deuxième en importance après Paris. Elle est aussi de plus en plus préseote en Midi-Pyrénées et eu

Faut-il réserver l'identification eo «berceao» de la race? Non, répond Louis de Neuville, éleveur à Vicq-sur-Breuilh (Haute-Vienne), président du Herd-book, le grand livre généalogique de la race, et de l'Union pour la promotion de le race (UPRA). Aussi a-t-il été créée une appellation nationale, « blason-prestige», déjà bies présente dans de la constitute de la les boucheries de quartier et de vil-

Toutefois, la plupart des gronpe-ments du « berceau » limousin veulent y ajouter une dimension de terlent y ajourer une dimension de carroir eo créant des marques ennumerciales particulières, pour se défendre face à la concurrence naissante de régions mieux armées pour l'élevage. Ces marques commerciales oe sont pas toujours bien lisibles en bout de chaîne; les consomment en la partient et il ve sans mateurs s'y perdent, et il y e sans doute de la méthode à y mettre. Mais leur recherche révèle uo problème vital pour le Limousin, ainsi résumé par un éleveur creusois : « La qualité, pour nous, ce n'est pas un choix. Nous y sommes condam-nes. »

GEORGES CHATAIN

### **AFFAIRES**

### Les stratégies agroalimentaires

### La réussite discrète des pâtes savoyardes

ce qu'Opinel est eu couteau de poche. Rien d'étonnant puisque ces deux PME de Chambéry ne sont distantes que de quelques kilomàtres. Une solide tradition familiale, une volonté d'Indépendance chevillée au corps de leurs dirigeants, une obstination toute montagnarda à ne pas se lencer dans des fuites en avent inconsi-

Dans l'un et l'eutre cas, la recetta de la pérennité a bénéficié des mêmes ingrédients. Soule différence peut-être : si l'Opinel a fait le tour du monde, Alpine, en toute discrétion, cache son patronyme, pour l'essentiel, derrière les mar-ques de distributeurs, Carrefour, Casino, Auchan...

A l'origine, les « pâtes Léger», devenues Alpina, font leur eppartion en 1860, ennée du rattachement de la Savoie à la France. L'înfluence transalpina est néanmoins restée vivace, au moins dans les lorsque Claude Richard - il evalt vingt-trois ans - doit succéder à son père décédé subitement, la France comptait environ cent cinquante fabricants de pâtes.

il en reste sept. Et maigré la modestie de sa taille - un chiffre

syst soixente-cinq ealariée, -Alpine s'octroie la place de rière, il est vrai, Rivoire et Carré-Lustueru at surtout Penzani (groupe BSN). Claude Richard, qui, melgré les sollicitations, e conservé la maîtrise totale de son capital, doit sans doute beaucoup à Marcel Fournier, un autre Savoyard, fondateur de Carrefour.

Très repidement, je me suis adapté aux nouvelles règles de concurrance, au commerce moderne avec l'apparition des hypermarchés. » En même temps. il e'en remet au bon sens qui lui sert de règle élémentaire de marketing : c'ast à partir d'une anquête suprès de ses ouvrières qua, à la fin das années 60, il «invente» les pâtes pour chiens qui continuent de dégager une part non négligeable de rentabilité.

En 1962, Alpine produisait 2 000 tonnés de pâtes avec qua-rante-cinq salariés. Actuellement, ella en fabrique 12 000 à 13 000 tonnes, «grâce aux inves-tissements de productivité réalisés au bon moment, pour diminuer les coûts de revient». Ce saut en avant technologique n'est toute-

dotée d'une ligne de séchage des pâtes à très haute température. Pour un coût approchant les 10 millione de francs, cette unité prototype de 1 500 à 2 000 kg par heura, entièrement eutomatisée, réelise sn 45 minutes une opération qui dursit 4 heures sur une inetallation traditionnelle. En trois ans, Alpina e augmenté ses capacitée de 50 %. « C'était un pari industriel. Je ne suis pas joueur, mais j'aime jouer quand je suis sûr de gagners, admet Claude Richard, qui, par son héritage et sa formation, se range plus dans le camp des «bêtisseurs » que dans

#### La pression des grandes surfaces

celui des « financiers ».

En livrant 65 % de sa production marques da distributeura, le PDG d'Alpina doit, certes, se plier aux exigences des grandes sur-faces. «L'ellongement des délais de peiement sst incontestablement un frein au développement pour financer des investissements de capacité très élevés. » Claude Richard est bien entendu partisan les hypermarchés, Mais il reconnaît



que travailler pour une marque de distributeur crée une relation d'une tout autre nature, eun partenariat réels qui inscrit, dans un cahier des charges rigoureux, une « exigence permanenta de quelité ».

Les distributeurs nous ont beaucoup fait prograesers, reconnaît-il. De catte expérience, la société chambérienne paraît bien décidée à tirer profit. Récemment, elle e lancé, sous son nom propre, des pares « bio » à partir de blés - françaie - qui ont germé sans engrais. Les pramiers résultats, jugés encourageants, pourraient l'aider à enrir de ses frantières

«De toute évidence, l'ouverture européenne n'est pas à notre por-tée », note Claude Richard, avec le réalisme du patron de PME qui gère son entreprise en « bon pèrs de familia». Pour eutent, il ne craint pas la concurrence des sociétée italiennes, toutes proches, qui détiennent déjà 25 % du merché. «Leur offensive publicitaire, notamment celle de Banilla, est excellente. Elle revalorise la pâts elimentaire dans la public. » Ca qui n'est pas sans bénéfice pour une entreprise plus soucieuse de sa production que de son image,

MICHEL DELBERGHE

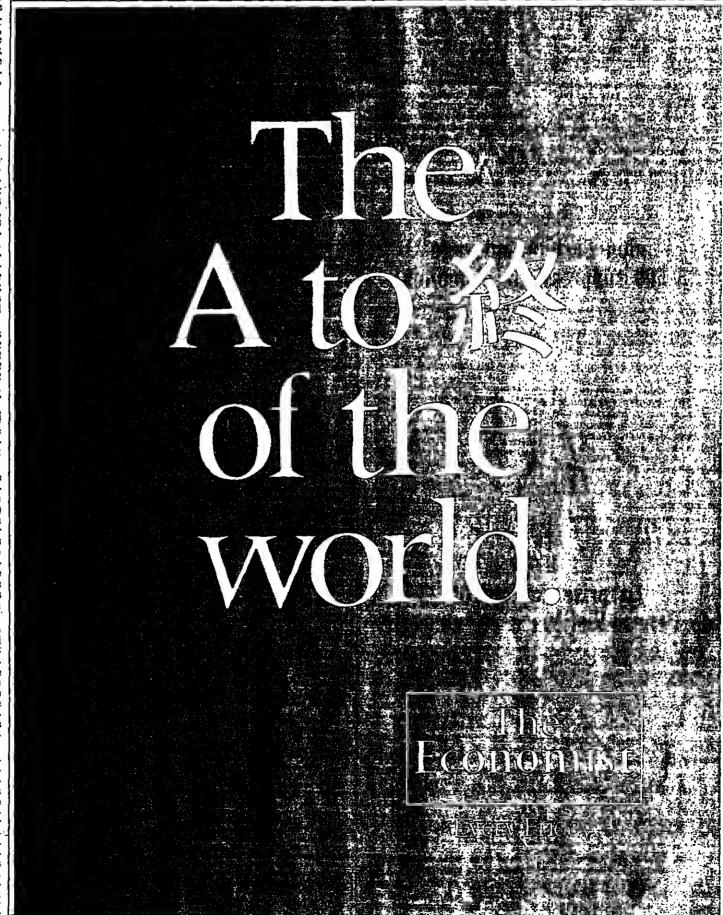

Traduction du texte ci-dessus : « le A à



# فكذا من الأصل

## MARCHÉS FINANCIERS

Pour limiter les émissions de gaz carbonique

### La CEE propose aux Douze une taxe sur l'énergie

Pour stabiliser lea émissions de gaz carbonique dans les pays de la Communauté, la Commission européenns a proposé aux Douze, mercredi 25 septembre, d'instaurer une taxa sur l'énargie, modulée sur la teneur en carbone. Cette taxe davrait atteindre 10 dollars par baril au début da l'an 2000. Malgré les dérogations envisagées pour protégar la compétitivité des antreprises europáannes, catta proposition risque de provoquer un débat prolongé, la fiscalité restant un domaine très sen-

BRUXELLES

(Communautés auropéennes) de notre correspondant

Alin de stabiliser les émissions de gaz carbonique (CO2) dans la Communauté d'ici à l'an 2000, et de respecter ainsi les engagements pris par les ministres de l'environnement de la CEE en octobre 1990, la Commission européenne propose aux Douze une laxe sur l'énergie, modulée selon la teneur en carbone, Elle suggère d'en fixer le montant, pour le pétrole, à 3 dollars par baril au la janvier 1993, la taxe étant ensuite aug-mentée de l dollar par an, pour atteindre 10 dollars le baril au la janvier 2000. A titre de com-paraison, à la même date, la taxe appliquée au charbon serait de 14 dollars (par tonne équivalent pétrole), au gaz naturel de 7 dol-lars, au nucléaire ainsi qu'à l'hy-drelleristité de 5 dellars. Sautedroèlectricité de 5 dollars. Seules les énergies renouvelables seraient

En régime plein, la recette escomptée de cette taxe est éva-luée par les services bruxellois à 50 milliards d'écus, soit 350 mil-liards de francs, mais la nouvelle taxe devra être fiscalement neutre. chaque Etat membre décidant en contrepartie, par exemple, des allé-gements de charges sociales ou des incitations à des investissements pour faire des économies

Alors qu'eu dire des scientifiques le phénomène de l'effet de ques le phenomene de l'effet de serre a tendance à s'aggraver, et que par eilleurs, depuis 1985 (année de la chute du prix du pétrole), les émissions de CO2 augmentent, le Commission consi-dère que la CEE doit donner dère que la CEE doit donner l'exemple en prenant des mesures radicales pour stopper une évolution qui pourrait se révéler désastreuse. Mais il ne s'agit pas pour autant de mettre en péril le compétitivité des entreprises de la Communauté.

#### Une culture du gaspillage

La Commission entend convaincre ses principaux pertenaires
industrialisés d'agir de même. Le
Japon ainsi que les pays de
l'AELE se sont déjà engagés dans
cette direction. Ce n'est pas encore
le cas des Etats-Unis. « Il y a chez
cux une culture du gaspillage énergétique », constateit, mereredi,
M. Carlo Ripa Di Meana, le commissaire chargé de la politique de
l'environnement, en présentant ses
propositions à la presse. La Communauté contribue pour 13 % aux
émissions mondiales de CO2 contre 23 % pour les Etats-Unis, 25 %
l'URSS et les pays de l'Est, 5 % le La Commission entend convainl'URSS et les pays de l'Est, 5 % le

En attendent un effort concerté au niveau mondial, la Commission estime qu'il faudrait prévoir des mesures derogatoires, c'est-à-dire l'allègement, voire l'exemption, de la future taxe au profit des secteurs industriels gros consomma-teurs d'énergie et, en même temps, exposés à la coneurreoce internationale (sidérurgie, chimie, ciment, verre, papier) pour peu que ces industriels s'engagent à réduire les émissions de CO2. L'introduction d'une taxe est considérée par les economistes comme le seul moyen d'obtenir des résultats rapides, mais il existe d'autres instruments, telle la limitation de vitesse, que la Commission pourra éven-tuellement présenter aux Etats

PHILIPPE LEMAITRE

Les difficultés de la chimie américaine

### Union Carbide envisage 5 500 suppressions d'emplois

Après Du Pont de Nemours et Monsanio, Union Carbide, un autre poids lourd de la chimie américaine, s'apprèle à réduire massivement ses effectifs. La firme de Danbury, dans le Connecticut, a l'intention de supprimer 5 500 emplois sur les 37 756 que compte le groupe. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'un plan de compression drastique des coûts. Union Carbide a décidé de geler « provisoi-rement » les émoluments de ses dirigeants et de diminuer les primes, bonus et autres extres dont bénéficient cadres moyens et supérieurs.

Des réorganisations sont à l'étude, et 100 à 150 millions de dollars de provisions y seront consacrés. Touchée par la chute des prix des matières plastiques et par une cootraction de la demande en volume, la multinationale veut degager 250 millions de dollars (environ 1,5 milliard de francs) d'économies d'ici à 1994, Union Carbide a vu son bénéfice net baisser de 36,7 % au premier semestre 1991, à 133 millions de dollars, et son chiffre d'affaires enregistrer, à 3,61 milliards de dollars, un repli de 4,7 %. Le deuxième trimestre de cette année a été particulière-ment désastreux puisqu'aux difficultés conjoncturelles se sont ejoutées les conséquences de l'explosion de son usine de gaz industriels eu Texas.

La COB donne raison au CBV

### La prise de contrôle de Delmas-Vieljeux a été concertée

Selon le Figuro, citant un rapport confidentiel que la Commission des opérations de Bourse (COBI vient de transmettre à la justice, le groupe Bolloré, le holding l'anulial Compagnie d'El Rhaba et le Crédit Iyonnais auraient bien agi de concert lors de la prise de contrôle du groupe Delmas-Vieljeux, au mois de mai demier (le Monde du 8 juin).

Au cours de sa séance du 12 juin dernier, le Conseil de Bourses de valeurs (CBVI avait estime qu'il y avait eu concertalion pour acquerir la Compagnie Financière Delmas-Vieljeux. Bol-

3 Ralentissement en Allemnane. -L'indice des prix de détail en Allemagne etabli pour le mois de septembre devrait montrer une baisse du laux de l'inflation. Calculée sur la Rhénanie-Westphalie et le Bade-Wurtemberg, la hausse des prix sur un an est comprise entre 3,8 %

loré et le Crédit lyonnais eveient aussitôt contesté cette décision devant la Cour d'appel, qui devrait se prononcer dans le courant du mois de novembre. Simultanement, la COB devait exprimer sa position au cours de cette étape judiciaire et donne donc ainsi raison au CBV.

(nterrogé à ce propos, le groupe Bollore indique que, quelle que puisse etre la déci-sion prise, le problème est d'ores et déjà règle, puisque, si l'action de concert est prouvée, le maintien de cours qui s'imposair a été effectivement fait du 20 juillet au 20 août » .

 Recul de la production nationale en Suède. - Le PNB de la Suède a baissé de 1,3 % nu premier semestre par rapport à la même période de 1990. Il faut remonter en 1977 pour trouver pareil recul, qui s'explique par la chuie de la consommation et par le recul des inves-

#### NEW-YORK, 25 septembre

Mell Street a modestement cédé du terrain mercredi 25 septembre, les investisseurs persévarant dans leur attitude prudente face eux incertitudes eur la raprina économiqua américaine. L'indice Dow Jones des valeurs vedettes e cidturé à 3 021,02 en bassae de 8,05 points, soit un repli de 0,27 %. Qualque 154 millions d'ections ont été échangées, Le nombre des itree en bassae e dépassé celui des valeurs en heusse: 808 contre 720; 559 titres sont reetés inchangés.

inchangés.

La dépertement sméricain du commerce à annoncé qua les commendes de biana durebles ont reculé de 3,8 % en eoût, après evoir fait un bond de 11,7 % en juillet. Les investisseurs ont interprété ce recul, inférieur aux prévisions des experts, comme un signe que l'économie américaine regagne une cartaine fermeté, selon des analystes.

| VALEURS               | Cours du<br>24 sept. | Cours du<br>25 sept |
|-----------------------|----------------------|---------------------|
| Alcon                 | 63 3/4               | 63 1/2              |
| ATT                   | 38 1/8               | 38 8                |
| Chose Manhattan Bank  | 50 V4                | 50 7/8              |
| Chase Municitian Bank | 18 5/8               | 18 3/4              |
| Du Poot du Namours    | 45                   | 45 3/8              |
| Easuren Kodek         | 42 3/4               | 42 3/8              |
| Exact                 | 59 t/2               | 59 3/8              |
| Ford                  | 29 1/2<br>89 7/8     | 29 3/8<br>88 7/8    |
| Central Materia       | 37                   | 37 16               |
| General Motors        | 42 5/B               | 43 3/8              |
| Goodyear              | 105 7/8              | 105                 |
| B4                    | 56 1/2               | 56 1/4              |
| Mobil Cit             | 56 1/2               | 68 1/2              |
| Piter                 | 64 1/4               | 63 1/8              |
| Schlumberger          | 87 t/4               | 66 3/4              |
| Texaco                | 83                   | 63 1/4              |
| UAL Corp. ex-Alleges  | 129 1/4              | 127 5/B             |
| Union Carbide         | 21 7/8               | 22 3/8              |
| United Tech           | 45 5/8               | 45 3/8              |
| Westinghouse          | 22 1/2               | 22 1/2              |
| Хисох Согр.           | 60 1/2               | 61 5/8              |

#### LONDRES, 25 septembre

#### Reprise

Les valeurs ont netternent pro-gressé mercredi 25 septembre au Stock Exchange, accentuant leurs gains en fin de séance en dépit d'un dépert Incertain de Wall Street mels soutenuee per des o pérations d'erbitrege et de rumeurs d'OPA. A la cloure, l'in-dice Footsie des cent grandes valeurs e frôlé la barre psycholo-gique des 2 600 et gegná 21,2 pointe, eoit un gain de 0,6 %, à 2 597.8. La volume des échanges e atteint 452,4 millions de titres contre 593 millions merdi. Le marché e bénéficié des spé-

Le marché e bénéficié des spé-culations sur le lancament d'une OPA contre les supermerchés Asda Group par la compagnie elle-mande de distribution ellmentaire. Tengelmenn et a été encouragé par une offre d'echet emicele d'Abbey National d'un montant de 285 millions de livres sur la compagnie d'essurancee Scottish Mutual insurance Society.

O Printemps: un nouveau membre des Mans an conseil de surveillance. La famille Maus, actionnaire principal du groupe Printemps, dispose désormais d'un représentant de plus au sein du conseil de surveillance du groupe de distribution. M. Didier Maus a, en effet, été nommé mercredl 27 septembre au siège laissé vacant par M. Alain Chevalier, l'ancien patron de LVMH. Cette nominaliun témoigne du « vif intère » porté par la famille Maus au Printemps, précise-t-on au sein intèrer » porté par la famille Maus au Printemps, précise-t-on au sein du groupe. La société Au Printemps a dégagé un résultat net de 1.69 milliard de franes contre 143 millions de francs au premier semestre 1990 pour un chiffre d'affaires de 14,14 milliards (contre 13.95 milliards). Le résultat net réalisé nu cours du premier semestre 1991 n été gonfié d'un résultat exceptionnel avant impôt de 1.8 milliard de francs provenant pour l'essentiel de plus-values enregistrées lors de la cession des participations du groupe dans Viniprix et Euromarché.

Viniprix et Euromarché,

D Progression de 23 % pour Lyonnaise-Dumez au premier semestre.

Le groupe Lyonnaise-Dumez a
réalisé un chiffre d'affaires de
39,2 milliards de francs au premier semestre 1991, en hausse de
13,2 % sur le premier semestre
1990, à périmètre constant. Le
bénéfice net, part du groupe,
atteint 697 milliuns de francs
1+ 23 %), des résultats exceptionnels de 660 millions compensant
des amortissements et provisions
de 1 591 millions au lieu de 798.
Le recul des bénéfices de l'aménagenient et de la cunstruction Le recut des benéfices de l'aména-gement et de la cunstruction 1- 66 %) et les pertes de la distri-bution (29 millions) sont compen-sés par la hausse très firite des bénéfices de l'eau et de la holding 1+ 77 %).

D Crédit ontional : résultat semes-triel en repli de 40 %. - Le Crédit national a enregistré au premier semestre 1991 un résultat net consulidé (part du groupel de 216 millions de francs, en repli de 40.16 % par rapport aux six pre-miers mois de 1990 (361 MF), a annoncé le groupe. La baisse du résultat d'expluitation a trois causes principales : une augmenta-tion de l'effort de pruvisionnement au titre des risques de prèss (190 millions de francs de dota-tion contre 100 millions au pre-mier semestre 1990), l'amortisse-ment des frais d'emissium en croissance sensible (+ 25 millions), des provisions destinées à couvrir des pertes probables sur des prises des provisions destinces à courin-des pertes probables sur des prises de participation et des garanties données (71 millions), explique le Crédit national, « Les éléments actuellement disponibles, ajoute le groupe, permettent de pener que le résultat consolulé pour l'ensem-

#### PARIS, 26 septembre

#### Nouveau repli

ia Bourse de Paris n'est pas parvorue à sortir de sa morosité jeudi.
Pour la troisième scance consécutive, les valeurs françaisse se sont
inscrites en baisse et ca, dès l'ouverture. En retard de 0,36 % au
début das échenges, l'indica
CAC 40 perdait modestement
0,16 % à la mi-journée. Plus tard
dans la séance, le tassement se
confirmait mi les pertes de l'indicateur de la place avoisinaient 0,1 %.
Rien, décidément, ne parvenent à

teur de la place avoisinalent 0,1 %. Rien, décidément, ne pervensit à faire sortir les opérateurs de leur attentieme. Pae même la petite éclarcie constatée dans les chiffres du chômage pour le mois d'août, qui a diminué pour le mois d'août, qui a diminué pour la première fois dopuis près d'un an (- 0,6 %), n'e réussi à dérider les opérateurs, qui attendent toujours des nouvelles susceptibles de relancer le marché. susceptioles de relancer le marché.
Co marché nu, le constatait un opérateur, restait encore très sensible aux résultats des entreprises.
La publication de mauvais résultats, même attendus, jette toujours un froiri.

D'eutre part, des gestionnaires signalaiont notamment des ventes de la clientèle bittannique, précicupée par la baisse de la cote de populanté des parsonnalités politiques au pouvoir et par le déroulement de la manifestation paysanne dimanche à Pans.

chroniche à Pans.

Du côté des valeurs, on notait une activité importante sur Thomson-CSF, qui gagnait, à la mi-lournén, 3 % dans un marché de 327 000 titres. Pechiney International monteit de 2,8 % m Eurotunnet de 1,8 % avec 2,4 millions de litres échangés. Aux alentours de 1,4 mauras, il s'était échangé 1,2 milliand de trancs sur la marché en continu

#### TOKYO, 26 septembre Hausse sensible

Hausse sensible

La Bourse de Tokyo a clôturé en vive hausse jeudi 26 septembre, l'indice Nikkel bondissant de 390,66 yens (+ 1,65 %) à 23 968,08 yens. Selon les opérateurs, l'annonce du remplacement le 1º octobre de 6 des 225 thres composant l'indice Nikkei a provoqué d'importantes ventes sur ces valeurs (Taito, Katakura Industries, Teihoku Sen-i, Matsuzakaya, Shochiku et Toho) en début de journée. Meie par le sulta l'aapoir d'une beisse du taux de l'escompte nippon après la diminution du taux de base beneaire de plusieurs établissements financiers, a relancé la core.

| VALEURS                                                                                                                                             | Cours du<br>25 sept.                                               | Cours du<br>26 sept.                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Aks Bridgestone Canon Fruit Bank Honda Motors Missuhlah Henry Sony Corp. Tayou Matsusana Gectic Togother Carp. Tayou Motors Tayou Motors Sony Corp. | 1 110<br>1 160<br>1 530<br>2 590<br>1 570<br>737<br>6 340<br>1 610 | 1 110<br>1 180<br>1 540<br>2 880<br>1 570<br>1 550<br>780<br>5 440<br>1 610 |

#### FAITS ET RÉSULTATS

ble de l'année 1991 devrait si situer à un niveau ou moins égal à celui de l'exercice précédent. 12 Dolisos : échec d'un rapproche n Dolisos : échec d'un rapproche-ment avec un autre partenaire. — Les laboratoires Dolisos, numéro deux frençais de l'homéopethic, ont indiqué, mercredi 25 septem-bre, qu'une «discussion avait été mente par certains actionnaires de la société » afin de la rapprocher d'«un partenaire industriel», mois que cello-ci « n'avait pas abouti». Des rumeurs circulent régulière-ment en Bourse sur un éventuel rapprochement de Dolisos avec Boiron, le leader français du sec-teur.

teur.

o Ufiacr: + 18 % de bénéfice semestriel. - Ufiner, holding «énergie» de Lyonnaise-Dumez n réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 2,686 milliards de francs au premier semestre 1991, en bnusse de 12 % sur le même période de 1990, et un bénéfice net consolidé de 248,1 millions. du notamment à une plus-value exceptionnelle de 195,3 millions de francs provenant de la vente du sière de la Lyonnaise des eaux. exceptionnelle de 195,3 millions de francs provenant de la vente du siège de la Lyonnaise des eaux. Hors résultat exceptionnel, le résultat net, part du groupe s'est élevé à 52,8 millions de francs, soit une hausse de 19 % sur le premier semestre 1990 (+ 18 % à périmètre constant).

périmètre constant].

□ 8CC1 France : constitetion d'une association de défense des citents déposants. - Des déposants français de la Bank of Commerce and Credit International (BCC1), victimes du gel de leurs avairs, après la suspension internationale des activités de cette banque accusée de «fraudes à grande èchelle», ont constitué une association de défense. Ses coordonnées sont les suivantes : 50, rue Richer, 75009 Pnris; têl.: 48-00-98-87 et 48-00-90-75; présidents: M. Claude Sfez et M= Sylvie Kalfon. La BBC1 France compte deux mille déposants, dont environ un

fon. La BBCI France compte deux mille déposants, dont environ un quart sur Monaco.

D Nouvelle acquisition d'Unilever dans l'ext-RDA. — Le groupe alimentaire anglo-néerlandais Unilover est parvenu à un accord avec la Treuhandanstalt, l'organisme chargé des privatisations dens l'ancienne RDA, pour l'acquisition d'une usine de mergarine à Pratau, L'usine de Pratau, qui emploie deux cents personaes. emploie deux cents personaes, a une capacité de production de 45 000 tonnes de margarine des marques Rama el Sanella. Celles-ci continueront d'être pro-duites, mais dans une composition modernisée. Unilever a racheté au début de cetta agué les Chempis début de cette année les Chemnit-zer Margarinewerke, où la produc-tion de la margarine Rama evait commencé en octobre 1990. Il a ensuite acquis, en avril dernier, les Thueringer Oel und Margarine-werke à Grotha.

### **PARIS**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |         | • |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| Se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | con                                                                                                                                                                               | d ma                                                                                | rché                                                                                                                                                                                                                               | (sélection)                                                                                                                                    |         | _ |
| VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>préc.                                                                                                                                                                    | Cours                                                                               | VALEURS                                                                                                                                                                                                                            | Cours<br>préc.                                                                                                                                 | Demie   | • |
| Alcanal Cibbias Armada Associas BALC Bigue Vernes Bolicon (Ly) Bolisset (Lyon) CA1-de-Fr. (C.C.1.) Calibration CA2-de-Fr. (C.C.1.) Calibration CA5-de-Fr. (C.C.1.) Calibration Cardination | 3771<br>290<br>130<br>814<br>364 30<br>210<br>817<br>400<br>705<br>137<br>289 50<br>950<br>273<br>863<br>176<br>424 90<br>1200<br>390<br>297 60<br>152<br>239 50<br>276<br>136 80 | 3750 281 30 361 210 902 395 700 140 287 940 279 178 420 1230 935 300 243 279 50 136 | Iranob. Hospiere Internat. Computer Internat. Computer Internat. Computer Locatric Metric Comm. Molex Publ Filipacoh Regel Rhone-Alp Ecu (Ly) Select Invest (Ly) Select Invest (Ly) Select Invest (Ly) Veloc Ce Y. SLaurent Groupe | 820<br>157 80<br>88<br>244<br>71<br>104<br>149<br>410<br>609<br>321<br>188<br>102 80<br>390<br>130<br>272<br>377 90<br>289<br>204<br>90<br>884 | 32t t83 | 0 |
| TERROPATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 130                                                                                                                                                                               | 185.50                                                                              | IA ROURSE                                                                                                                                                                                                                          | SIIR M                                                                                                                                         | HMITEL  | 1 |

740 229 60

| Notionnel 10 %<br>Nombre de contrats | MAT<br>Cotation on pour<br>: 77 611 | IF<br>centage du 25 ac | ptembre 1991 |  |  |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------|--|--|--|
| COURS                                |                                     | ÉCHÉANCES              |              |  |  |  |
| 000100                               | Déc. 91                             | Mars 92                | Juin 92      |  |  |  |
| Detaler                              | 106,76<br>106,82                    | 106,76<br>106,82       | 107,62       |  |  |  |
|                                      | Options sur                         | notionnel              |              |  |  |  |
|                                      | OPTIONS DAY                         | THAT OPTIO             | ING DE VENTE |  |  |  |

| RIX D'EXERCICE | OPTIONS         | D'ACHAT | OPTIONS DE VENTE                         |         |  |
|----------------|-----------------|---------|------------------------------------------|---------|--|
|                | Déc. 91 Mars 92 |         | Déc. 91                                  | Mars 92 |  |
| 107            | 1,32            | 1,16    | 6,87                                     | 1,32    |  |
|                |                 |         | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 |         |  |

| •       | <br>CAC4 | DAT     | ERME | ٠. ١       |  |
|---------|----------|---------|------|------------|--|
| Volume: |          | (MATIF) |      | <u>:</u> . |  |

| <del></del> |                |       |                |                 |
|-------------|----------------|-------|----------------|-----------------|
| COURS · · · | Septem         | bre - | Octobre        | Novembre        |
| rsier       | 1 878<br>1 887 | . 1.  | 1 894<br>1 901 | 1 907<br>1 909  |
|             | .,             |       | ,              |                 |
| 1 245       |                |       |                | A CAMPAGA AND A |

### **CHANGES**

439 195

740 978 228

### Dollar: 5,7370 F. 1 Le doller a clôturé le 26 sep-tembre à Tokyo à 133,43 yens, en

Der Pré

hausse de 0,21 ven par rapport à la choure de la veille. A Paris, le billet vert s'inscrivait aussi en bausse au fixing de leudi, à 5,7370 F, contre 5,7160 F à la cotation officielle de la veille. Les camblstes restalent toutefois baissiers aur le plus long terme, en raison de la faiblesse de la reprise aux Etats-Unis.

|   | reprise aux caas  |           |                    | ł. |
|---|-------------------|-----------|--------------------|----|
|   | FRANCFORT         | 25 sept.  | 26 sept.           |    |
|   | Ooffer (en DM)    | 1.6788    | L68t3              |    |
| • |                   | .25 sept. | 26 sept.<br>133,43 |    |
|   | Dollar (ca yeas). | 133,22    | 133.43             |    |
|   |                   |           | <del></del> -      |    |

MARCHÉ MONÉTAIRE Paris (26 sept.)..... New-York [25 scpl.] ... \_\_\_\_ 5 L/4 % Indice général \_\_\_\_ t 812,85 1 830,79

#### BOURSES

PARIS (INSEE, base 100 : 28-12-90) 24 sept. 25 sept. Valence françaises . 123 122,69 (SBF, base 100 : 31-12-81) Indice general CAC 495.32 497,15 (SBF, base 1 000 : 31-12-87) Indice CAC 40 ...... 1885,23 1 877,93

| п   | NEW-YORK (Indica Dow Jones)            |
|-----|----------------------------------------|
| 2   | 24 vept. 25 vept.                      |
|     |                                        |
| ٠   | Industriciles 3 029,07 3 021,02        |
| ١.  | LONDRES (Indice a Financial Times a)   |
| ı   | DOMESTICS INCOME & LANGUAGE LAISER IN  |
| 1   | 24 черт. 25 черт.                      |
| 1   | 100 valcurs 2 576,60 2 597,80          |
| - 1 | 30 valeurs 2 009,40 2 028,90           |
| -   | Mines d'or 161.30 163.70               |
| 4   | Fonds d'Etal 87.52 87.36               |
| - 1 | 1000 0 Etal 07,32 01,30                |
| 1   | FRANCFORT                              |
| •   | . 24 sept. 25 sept.                    |
| -1  | 1 474 47 4 495 40                      |
| - 1 | Dax 1 626,63 1 625,41                  |
| 1   | TOKYO                                  |
| - 1 | 25 sept. 26 sept.                      |
| ì   |                                        |
| - 1 | Nikkei Dow Jones:, 23 577,42 23 968.08 |

#### LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

|                                                  | COURS DU JOUR                                             |                                                           | UN MORS                              |                                             | DENK MOIS                             |                                                | . SIX MOIS                                      |                                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                  | + bee                                                     | + haut                                                    | Rep. +                               | on dép                                      | Rep. +                                | ondés                                          | Rep.+                                           | os dép.                                         |
| S FU<br>S can<br>Yen [100]                       | 5,7480<br>5,0630<br>4,3014                                | 5,7500<br>5,0670<br>4,3045                                | + t85<br>+ 31<br>+ 85                | + 42                                        | + 363<br>+ 70<br>+ 188                | + 383<br>+ 91<br>+ 209                         | + 1040<br>+ 262<br>+ 657                        | + 110<br>+ 32<br>+ 70                           |
| DM<br>Floria<br>F8 (100]<br>FS<br>L (1 000)<br>E | 3,4058<br>3,0224<br>16,5270<br>3,9121<br>4,5547<br>9,9440 | 3,4084<br>3,0242<br>16,5370<br>3,9148<br>4,5581<br>9,9533 | - 1<br>- 10<br>- 35<br>- 88<br>- 112 | + L3<br>+ 7<br>+ 50<br>+ 50<br>- 66<br>- 84 | + 1<br>- 20<br>+ 74<br>- 164<br>- 182 | + 23<br>+ 15<br>+ 90<br>+ 92<br>- 134<br>- 136 | - 19<br>- 15<br>- 70<br>+ 223<br>- 511<br>- 366 | + 3:<br>+ 2:<br>+ 2:3<br>+ 27:<br>- 44<br>- 23: |

| I AUX DES EUROMONNAIES                                                                          |                                                                      |  |  |                                                                     |                                                                                    |                                                                               |                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| 3 E-U 9 3/16 Yen 7 1 13/16 Planta 9 FB (160) 9 FS 7 7/8 L (1 800) 11 10 1/2 1 10 1/2 1 10 1/2 1 | 5 5/16<br>7 1/4<br>9 1/16<br>9 1/4<br>9 3/8<br>8 1/8<br>2 1<br>1 3/4 |  |  | 5 3/8<br>6 5/8<br>9 1/8<br>9 3/16<br>8<br>11 1/8<br>10 3/8<br>9 1/4 | 5 1/2<br>6 11/16<br>9 1/8<br>9 1/4<br>9 7/16<br>8 1/8<br>11 1/2<br>16 1/3<br>9 3/8 | 5 9/16<br>6 1/4<br>9 1/4<br>9 1/4<br>9 5/16<br>8<br>14 1/8<br>10 1/8<br>9 3/8 | 5 11/1<br>6 1/2<br>9 3/8<br>9 3/8<br>9 9/1<br>8 1/3<br>11 3/4<br>10 1/4 |  |

Ces cours pratiqués sur le marché interbancaire des devises nous sont indiqués en fin do matinée par une grande banque de la place.

### Le Monde-RTL ENTREPRISES à 22h15 sur RTL Jeudi 26 septembre Guy Néhot, présidem de l'insmir de développement des industries agracies et alimanaires et a Nonde Alfaires daté du 27 septembre public une énquête sur l'industrie agro-alimentaire Vendred 27 septembre Jean-Yves Remillet. exploitant agricole



2000 1200 2 14 25 2 15 1200

11.70

22 445

12 17

723 1 200 MAC 18

12.1

Part 1375 7.5

7231 V

20197

The STY

2 mas 2005

Leite 7"34.75

2.00

3523 th 25

29-23/ (30)

wite #

337, E

130 355K

till tank it.

13 13 4

Obligation 194.70 sx95. 746 1010 2430 55 % 167 **45** 

BERRE prác Actions

460 90 420 :33.60 122 Cote des

مكذا من الاصل

•• Le Monde • Vendredi 27 septembre 1991 39

### MARCHÉS FINANCIERS

| MARCHES FINANCIERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| BOURSE DU 26 SEPTEMBRE  Cours relevés à 13 h 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| Company VALIDIES Comp prode. Premier Comp %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Règlement mensuel Compan VALEURS Compan Pressier Compan Compan VALEURS Compan C |  |  |  |  |  |
| 4051 CALE 75 - 4080 4080 4070 -0 25 Company VALEERS Costs Preside Costs + 0 82 880 CALEGO VF - 870 861 861 861 -1 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Compase   VALESPAS   Cours   Premier   Demier   S.   Compase   VALESPAS   Demier   S.   Cours   Premier   S.   Cours   Premier   Demier   S.   255   Electroler.   270   288 20   289   -0.37   157 40   155   -1.27   157 40   155   -1.27   157 40   155   -1.27   157 40   155   -1.27   157 40   155   -1.27   157 40   155   -1.27   157 40   155   -1.27   157 40   155   -1.27   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157 40   157   |  |  |  |  |  |
| Section   Supply    | 22 SS5 Lafarga. 386 382 384 80 - 0 22 1680 S.E.R. 1689 1682 1695 - 0 24 174 Ford Motor 168 10 169 90 169 90 169 10 169 90 169 90 169 10 169 10 169 90 169 90 169 90 169 10 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 169 90 16     |  |  |  |  |  |
| Bell   December   2 -   505   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655   655  | 1970   Lagrand 92P    2100   2115   2021   -0 42   420   Sension A   391 50   386   381   -288   400   Gán. Barz   405 30   401   400   -1 45   45   45   45   45   45   45   45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| 695   Airtigrid   695   695   693   -0 43   E00   Origin [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22 320 Lagrad 279 Lagrand 279 2100 2115 2001 -0 42 420 Sentence 2 286 40 285 285 -0 53 315 316 2215 212 214 90 +1 25 215 215 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| ACLE 376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 535 Meria-Gaia 545 537 532 -2 (23 149 Societo 151 141 30 148 -1 32 835 Hoseket 82 832 832 832 832 832 832 832 832 832                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| 285   August   1   286   228   222   230   -2   54   123   Dist_P.L.C.II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28   5.55   Marin-Chain   548   5.57   532   -2.03   149   Society   151   141 30   149   -1.32   85   Hourist   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832     |  |  |  |  |  |
| 775   Bull Investigs   790   775   790     2800   Sint (Sial   2406   2407   2450   -0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 175 Min. Salely Med. 188 50 160 40 165 - 108 1380 Source Purier 1253 1345 1350 - 0 22 200 No Volado. 200 199 199 - 0 50 122 50 10 1257 170 170 170 170 170 170 170 170 170 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| 775   Bull Inscribit   780   775   780     2600   Estat (Sint   2406   2407   2420   -0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32   1270   Nortice   1280   1271   1267   -1 02   485   Spin-Rerigned.   486   485   485   485   485   186   187   188   188   187   188   187   188   187   188   187   188   187   188   187   188   187   188   187   188   187   188   187   188   187   188   187   188   187   188   187   188   187   188   187   188   187   188   187   188   187   188   187   188   187   188   187   188   187   188   187   188   187   188   187   188   187   188   187   188   187   188   187   188   187   188   187   188   187   188   187   188   187   188   187   188   187   188   188   187   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   188   18   |  |  |  |  |  |
| 1020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 72 Mideralogis 1s. 68 50 68 50 68 50 -0 101 101 101 Sognas(94). 70 70 70 20 +0 29 128 1C.L. 130 10 134 40 134 40 +3 31 73 40 124 50 -0 50 365 Sognas(94). 73 10 75 72 10 1570 Sognas(94). 1566 1521 1505 -2 79 330 157. 157. 325 20 327 326 +0 25 125 125 125 125 125 125 125 125 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| 800 Bolton Tech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 178 Pacifinary Int. 168 167 167 50 -0.30 280 Traffina Fig. 258 20 255 50 -1.85 157 North Hydro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| 955 945 +0 11 1330 Facour. 1275 1278 1280 +0 1070 Corol Fina. 8 1085 1086 +0 297 122 Financi 12850 130 132 +1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19 275 Posts Con 222 10 285 281 -0.38 655 UIS 796 732 732 -0.50 450 Proctor Gombia 484 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| 127   127   128   128   127   128   128   128   127   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128  | 2 455 Primage: 805 505 508 +0.53 350 Validores: 319.90 320 220 +0.03 275 Redicesen: 23 23.10 22.95 -0.22 515 Primage: 807 874 868 -0.23 390 Validores: 319.90 320 220 +0.03 275 Redicesen: 23 23.10 22.95 -0.23 390 40.87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| 47 COMPLY 50 SR 50 SR 50 LORI RIG Greenston 500 1-701 1755 1-2-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 515 Radiosetn 525 511 611 -2 477 1200 Zodiec 1190 1170 1180 -0 84 155 Santh Sanchi 1 80 199 159 -0 159 159 -0 159 159 159 -0 159 159 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| 176   C.C.F.   70   175   174   10   -1   47   1380   Gaz et Seat.   1386   1386   1386   -2   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1387   1386   1387   1386   1387   1386   1386   1387   1386   1386   1386   1387   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   1386   138 | 5 70 Brohamal 6 67.95 97.95 1 57.50 1 022 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 2 |  |  |  |  |  |
| 720 Coolen 8, 821 817 -8 97 810 Have 497 482 496 -04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 1930   Second Ubin   1950   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920   1920    |  |  |  |  |  |
| 100 C61P 107 1070 1072 -0 28 275 India 286 286 286 -0 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 1650 Separa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| 500 CI CA 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 1680 8 A 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| 485 Oah Madier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 1256 Sangingur Hri. 1231 1230 1200 1200 -2.52 255 De Prox. Hern 258 70 250 80 259 80 0 48 128 198 198 20 23 198 20 198 20 198 20 -2.38 8 750 Sangingur Hri. 1230 1235 0 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80 355 80  |  |  |  |  |  |
| COMPTANT (#6/ection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 05000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dernier VALEURS Cours Durnier VALEURS Frais incl.   Emission Rechet rest VALEURS Frais incl.   Frais |  |  |  |  |  |
| Obligations CLIM. 1039 1021 MgLinos 182 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 182 AAA 1068 33 1032 52 Fractions 887 74 868 09 Posts Gestion 61617 20 61617 20 700 Etrangères 21 51 216 58 Fractions 28 69 27 99 Premise Chig 10877 53 10866 66 Apparate 319 75 784 46 Fracti-Parates 10804 81 10743 45 Petroy, Carnell 112 60 111 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| Emp. Eart 8,98772   123 30   Codess   29 10   30 95 - Mont District   596                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 98.90 AEG B11 830 Ambigut 7548.65 7354.47 Facilier 5084.18 5071.48 Prir'Association 27670.52 27570.52 Amplicate 548.87 628.03 Facrobig 1346.86 1314 Professe 1108.31 1079.33 1079.33 108 110 Archimete Cart.T. 5758.99 6758.99 Gentlem 12808.80 13834.63 Ouers 132.20 128.98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| Emp.Ent 12,4583. 108 25 Co Indontish 4731 4730 Oold 103 354 Emp.Ent 12,258 84 102 74 Cpt Lyon Alarmed. 402 404 Origo-Darvetina. 940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Achten Berick 135 90 125 10 Association 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 93 1132 9 |  |  |  |  |  |
| 10.28% care 86 10.9 32   County Mide Prov. 35.75 Pubal Marcont 613   OAT 1015 572000 108 55   Oddt Gin led 239   239   Parisance 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 240 Asteriores Mines. 148 Asteriores Mines. 1723 25 1689 45 between 1180 92 108554 28 Revent-Vert. 1147 62 1130 66 6015 802 23000 Aus Capital 151 02 154 09 between 13770 89 13773 74 31 Honoré Bio-Alim. 941 94 898 23 188 Cart Parliera 23000 And Court Terrora. 7425 30 7425 30 between 154 05 152 64 3t Honoré Bios du Tr. 10663 04 10510 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| DAT 9,5% 12/1997 Cr Universal (Cic) 480 482 Parizes (CP) 550 0AT 9,5% 1/1396 103 15 Coldinal 112 10 Paris France 264 0BT 10,30% 1986. 3802 Darbiny 550 655 Paris Olfman 246 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 648 Obrysler Corp. 83 59 90 Ass Europe. 125 59 121 13 Japanic. 169 49 194 55 St Homoré Globel. 233 94 223 33 C1R. 11 50 Ass investigation. 123 24 117 93 Japanic. 272 86 268 82 St Honoré lierest. 761 27 726 75 245 10 Commencions. 806 Ass MPI. 118 05 112 97 Latine Americae. 260 88 St Honoré Mar Piec. 201 40 192 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| PTT 11,256 65. 106.35 Ongument 1850 1840 Partness breat 387 CFF 40,20% 65. 101.70 Debiteds. 1700 1702 Pade Cisions. 745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 775 d Du Bears (port.) 137 Aus Première 112.28 111.96 Laffice Europe 246.35 226.31 St Honoré Prezière 588.29 561.71 Dow Camerica 293.20 Aus Sélection 143.36 137.18 Laffice Expen 260.31 249.70 St Honoré Piet 529.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.24 505.         |  |  |  |  |  |
| CNA 10 % 1979                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 660 GRI Street Lamb   490 480 850 Avenir 111 82 106 37 Latitice largest Lamb   229 29 219 94 5t Honord Services 496 75 477 84 Capte metal 111 82 106 37 Latitice Japon 414 22 397 43 Sécuriot: 1842 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 1642 71 |  |  |  |  |  |
| Odi Sasz 6007 98 45 2 2 254 250 Rockefortaine 111 DE 11,55 85 101 10 3 3 774 Roserio 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Caption   1234 99   1216 74   Letter Rendement   197 89   189 82   Sécureux   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 77   1309 7   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39 08   1/39   |  |  |  |  |  |
| DEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| About 6 % junc. 20   605   1003   1004   1003   1004   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1005   1 | 116   Picer Inc.   370   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   |  |  |  |  |  |
| 810 800 S.C.A.C. 755 ARD 633 579 4 Seems Meetings 430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 785 Rotanco RV 159 90 159 80 Engre 130 99 125 35 Middiananda 189 53 181 37 Sogerfrance 1045 03 1024 54 (SID Rotano RV 288 90 298 20 Engred Captulisation 2424 06 2400 05 Measur CC 10101 16 10000 17 Sogerfrance 337 17 324 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| VALEURS préc. comps 14 Renard 2500 Sie 593 594 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Solphan   Solp   |  |  |  |  |  |
| Actions 290 295 SIPH 222 176 SMCL 176 529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 168 o   Terre Section   79 30     Example Trisowers   2289 09   2289 09   Materials displays   12751 43   12725 98   Stratigic Action   811 40   780 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| Applications Ryds. 1462 1462 to Parks. 1460 Solicat. 1230 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 177 10   Wagnes Like   1085   1120   Scant   2817/355   2817/355   Section   1087 19 8   10854 41   1638 96   1085   1087 19 8   10854 41   1638 96   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   1085   |  |  |  |  |  |
| Beine C.Monaton   1275   1271   port   401 10   Sofragi   1820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Engrate Associat   25810 55   25394 75   Natio-Iron.   1201 47   1169 31   Teleor Plus   1217 98   1205 50   1368 36   1369 36   1369 36   140   Engrate Coart Tetras   653 30   533 30   Natio-Mordaine   28867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   23867 56   2386   |  |  |  |  |  |
| Backlesse 3200 500 500 Souther Astropios 500 Scutter Astropios 500 Souther Souther Souther Souther 500 Souther South   | Book   Hydro Energia   310     Energia Crosswert   1779 08   1731 45   Meto Disignions   542 80   527 95   Trillon   5239 08   8167 19   190   Calciphos   112   112   Energia Industria   95 51   92 65   Meto Phristoins   1444 20   1405 55   U.A.P. Investiss   457 15   540 63   1785   CS N Cognificat   40     65402 31   65402 31   Meto Photoscies   65955 88   65955 86   U.A.P. Act. F   982 21   570 50   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785   1785             |  |  |  |  |  |
| Binary Oute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| Caponi Lorania 584 684 14 305 360 Ultur 1200 1 Capo Fociale 12 50 12 50 id 475 475 ULTA 2114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Copers. 590 590 Eperges Premiers. 13664 72 13563 Mapon-Gan. 8132 94 5897 05 U.A.P. Alan. 162 14 156 28 1008 71 1007 82 Mord Said Develop. 1475 66 U.A.P. Alan. 131 07 128 33 1475 66 U.A.P. Moyen Terms. 131 07 128 33 1475 66 U.A.P. Alan. 131 07 128 33 1475 66 U.A |  |  |  |  |  |
| Carbot 50 30 125 2867 2828 Year 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Burep Southes Ind. 20 Episton. 454 40 442 24 Oblicio-Microfiel. 2538 88 2501 18 Uni-Associations. 128 19 128 19 Gedbot S.A. 80 Spellon. 1230 80 1218 42 + Oblicio-Régions. 1037 45 1022 12 Uni-Foursier. 1296 05 1264 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| CC   236   231 10   186   33 05   33 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gay Ougreers 475 Editores capi 570 81 661 37 e Oblico 1307 66 1294 71 Uni-Generie 1398 13 1343 94 Herbo Righes Zin. 210 Europic Leaders. 1067 64 1056 18 Oblinicarhii Scav. 12092 50 Uni Régions 1406 07 1371 78 Honorows 257 Springs 129 94 1190 19 Options 30009 56 33018 98 University 2004 18 2009 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DIF R2 300 Sum Gen. 6804 50 6545 17 Quection 1038 20 1012 28 Univers 23 56 223 56 223 56 1246 57 Quection 1038 27 Quectio     |  |  |  |  |  |
| 5716 57:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Patrick   Point   1410   Fatrick Section   257 01   256 45   Fatrick Section   1987 5 12   1980 24   Valory   1942 04   1940 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| 340 780 340 88<br>340 780 16 535 16 5 Or fin (an lingot) 65200 88<br>360 360 302 35 Nanolico (203) 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 450 SGolden Enterlation 2000 Francis Places 452.89 489 41 Parties Revenus 80.30 84 42 205 90 8773 See Albert 2000 Francis Places 110 94 1077 Parties Revenus 2000 80.45 22 81 PUBLICITÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| Dissertant (100 inch   88 320   990cs Soless (20 f)   388   990cs Linke (20 f)   388   990cs Linke (20 f)   388   990cs Linke (20 f)   386   990cs Linke ( | SEPR   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170   1170      |  |  |  |  |  |
| Suide (100 km) 87 080 Piace 20 dollars 2075 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 065 Whiteman 1250 1300 Fraction 237 72 234 21 Preinter 1165 45 1137 02 46-62-72-67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| 561 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 585<br>120 c : coupon détaché - o : offert - ° : droit détaché - d : demandé - e : prix précédent - s : marché cominu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |

 $\mathbb{Q}^{(n)}(A,A) \stackrel{n}{\leftarrow} A$ 

i cia

1. .

# Giancarlo Parretti sur la défensive

Après avoir entendu les témoins cités par le Crédit lyonnais dans le procès qui oppose cette banque à M. Giancerlo Parretti à propos du contrôle de Metro Goldwyn Meyer (MGM), le tribunel de Wilmington (Delaware) a procede mercredi 25 septembre è l'audition de l'homme d'effaires italien. le jugement devreit être rendu en octobre. Juste avant l'ouverture d'un autre procès, au printemps 1992, à Los Angeles, intenté par M. Parretti celui-là, qui réclame au Crédit Ivonnais 1 milliard de dollers de dommeges et intérêts.

#### **NEW-YORK**

#### de notre correspondent

« Lorsque je suis entre dans la pièce, j'avais déjà le revolver sur la tempe. Je n'avais plus qu'à signer sur la table converte de documents. Muis je savais que si j'étais écarté de la MGM, l'accord me laissait le contrôle des filiales étrangères de la société, « Fidèle à la ligne de défense observée depuis le début de l'affrontement judiciaire qui l'oppose à la direction du Crèdit lyonnais, son ancien allie dans l'acquisition, en 1990, des studios hollywoodiens de MGM, M. Giancarlo Parretti ne nie pas le bienfinde de l'accord signé entre les deux parties le 15 avril dernier. Accord dont le double but était d'évincer le financier italien de la direction exécutive du groupe mais aussi d'éviter le recours au chapitre 7 de la loi américaine sur les faillites (le Monde du 9 août

Le 24 septembre. M. Parretti s'est efforcé de démontrer au juge Allen qu'il n'avait jamais cu l'intention de violer cet accurd qui l'obligeait à trouver, avant le l'édécembre 1991, un acquéreur pour 40 % des actions de MGM (sous peine de voir le Crédit lyonnais beneficier d'un mandat lui permettant de vendre 51 % du capital de la société). Mais que, pour autant, cet arrangement ne lui ôtait nullement la responsabi-lité de gérer les filiales étrangères de MGM. Ce que lui conteste le Crèdit lyonnais.

Parlant d'abord dans sa langue maternelle, obligeant à une traduction qui trainait en longueur, puis dans un anglais approximatif, M. Giancarlo Parretti s'est employé à camper un persoonage bien différent de celui d'incorrigible bretteur, toujours à la limite de l'équilibre, que lui attribuent ses adversaires. Le juge William Allen a ainsi écouté avec patience l'histoire beaucoup plus édifiante de cet ancien garçon de café, devenu directur du légandaire devenu directeur du légendaire palace de Venise, le Danieli, aussitot mue en milliardaire, et qui s'est pris de passion pour le

#### Les filiales étrangères

Son éviction de la direction de MGM au profit de M. Alan Ladd Ir, un homme de confiance du Credit lyonnais, ne lui procurerait aucune amertume particulière. En revanche, le fait de se retrouver dans une salle de tribunal lui parait d'autant plus incompréhensible que l'accord du 15 avril spé-cifiait que le Lyonnais s'était engagé à n'entreprendre aueune action avant le 30 novembre pro-chain. Omettant de préciser que cet engagement visait essentielle-ment l'utilisation des droits de vote du CLBN (Crédit lyonnais Bank Nederland) et le recours aux ehapitres 7 et 11 de la loi américaine sur les faillites.

« Quant à la direction des filioles etrangères de MGAI, j'en gardais le contrôle dans lo mesure ou elles n'étaient pas mentionnées dons l'occord », a expliqué M. Parretti, se référant à la loi californienne sur les sociétés, selon laquelle l'ab-sence de mention signifie absence de competence. Une interprétation naurellement rejetée par M. Fran-çois Gille, directeur général adjoint du Crédit lyonneis et administrateur du CLBN, qui, en marge du procès, estime que le controle du comité exécutif sur la MGM englobe de façoo tellement évidente ses filiales que il n'était pas nécessaire de le mentionner dans l'accord ».

Mais M. Parretti n'en démord pas. « Faute de cette mention, je me suls senti libre de continuer à négocier la vente des salles de cinèma en Grande-Bretagne et de contrôler la distribution des films Europe. . La veille, les deux

avaient également soutenu la boone foi de l'homme d'affaires italien face au Crèdit lynnnais qui l'accuse d'avoir réuni le 14 juin dernier un conseil d'administration extraordinaire et de s'être fait nommer président du conseil de MGM, en l'absence de quorum, de façon à démurner les termes de l'accord du 15 avril et à s'immis-cer dans la gestinn de la société.

Selon M∞ Viviana Avincola qui, au moment des faits, travaillait depuis deux ans au côté de M. Parretti, il s'agissait d'une sim-ple réunion d'information, sans vote. Pour des raisons de commootte. Pour des raisons de commo-dité, M. Parretti a été nnmmé pré-sident de séaoce (Chairman of the meeting) et non pas président du cooseil d'administration (Chairman of the Board) comme le pré-tend l'accusation. Il s'agit dooc d'une «simple erreur de transcrip-tion » dans la rédaction des « minutes» de cette réuninn et dant la responsabilité incomberait à la secrétaire de M. Edmond Hamburger, le vice-président de Pathé Communications Corp (PCC).

Dernier reproche du Crédit lyonnais, les cessions indues d'ac-tifs de MGM, sur lesquels M. Par-rerti n'avait en principe plus prise depuis l'accord du 15 avril. La question de la vente, au dixième de sa valeur d'après la banque de sa vajeur o apres la banque française, des parts de Europe Image Distribution (EID), une filiale française de la MGM, dans la Cité du einéma, une autre filiale, n'a cependant pas été abordée par le tribunal. M. Lawrence Hamermesch, l'un des avocats de M. Parretti, avait néanmoins préparè sa riposte. Il a affirmé que « pour réduire les dettes de MGM », son client s'était contenté de vendre ses parts dans la Cité du cinéma - et d'eutres biens - au

prix auquel il les avait payés un an et demi plus tot. M. Parretti a suivi avec atteotion les interventions des témoins et des evocats eités pour sa défense evaot de répondre luimême aux questions de M. Ricbard Holwell, l'uo des avo-cats du Crédit lyonnais. Comparant les propos tenus la veille par M. Parrelti et le contenu de sa précédente déposition, lors de la première partie du procès, M. Hol-well a relevé devant le juge un certain nombre de contradictions

# CARNET DU

#### Naissances

عكذا من الأصل

- Jeanne et Jean-Paul GIRARDOT sont très heureux d'annoncer la nais-sance de leur petite-fille,

#### Lou GIRARDOT.

le 14 septembre 1991.

qui, selon lui, prouvent que M. Parretti savait perticemment

qu'il ne contrôlait pas plus MGM

Pour mieux affeiblir la position

de M. Parretti, M. Holwell a attire

l'attention du juge Allen sur le amystère financier de la MGM».

«Comment une société qui déga-geait 66 millians de dallars de

geait 66 militans de dattars ue cash-flow au moment de son rachat par Giancarla Parretti (le 1º novembre 1990) pouvait-elle se retrouver déficitaire de 99 millians de dollars pour les trois premiers mais de 1991 v? Uoe question essentielle pour M. Holwell, dans la mesure où la canacité de l'une

la mesure ou la capacité de l'une

ou l'autre des parties à sauver la MGM devra être prise en compte

par le tribunal quand il transbera en octobre prochaio sur le contrôle de la société.

Réfutant l'argument, M. Parretti

refusé de eoosidérer que la

MGM était dans une situation

MGM était dans une situation déficitaire au moment où il en a été évincé. « Je tirais sur ma ligne de crédit auprès de la CLBN. Toutes les factures ont été honorées. Je n'ai jamais eu à faire d'emprunts. » Une explication qui devait lui attirer la remarque amusée du inne Alleo : « le crois m'en

sée du juge Alleo: «Je crois qu'en langage bancaire tirer sur une ligne de crédit équivaut à faire un

D Accord de coopération entre l'es-

pagnol «El Pais» et le japonais

«Asahi Shimbun». - Les quoti-diens El Pais (Madrid) et Asahi

Shimbun (Tokyo) ont conelu

récemment un accord de coopéra-

tion rédactionnelle et administra-

tive prévoyant notamment des

échanges en matière de textes et

de formation des journalistes. El

Paix est le principal quotidien

espagnol avec une diffusion moyenne, en 1990, de 402 000

exemplaires, tandis qu'Asahi Shim-

bun, deuxièrae quotidien jeponais après le Yomluri Shimbun, diffuse

plus de 12,7 millions d'exem-

a Les dix ans du Salon de dessin

de presse et d'hemour. - Le Salon

et d'humour de Saint-Just-le-Mar-

tel, dans la banlieue de Limoges (Hauto-Vienne), fête son dixième

anniversaire du 20 au 29 septem-

bre 1991. La première université française du dessin de presse et d'humour (le Monde daté 7-8 octo-

bre 1990) est inaugurée à cette

occasion. Parmi les manifestations,

l'exposition « Tout l'humour du

monde» proposera plus de 2 000

dessins sur des thèmes d'actualité;

une retrospective « Caricashow »

regroupera des carieaturistes du

monde du spectacle et du cinéma.

Deux hommages, l'un à Peynet et à ses «Amoureux», l'autre à l'il-

lustrateur Oziouls, sont aussi pré-

vus, ainsi que la célébration du

bicentenaire de la naissaoce

d'Etienne Boidechaux, ioventeur

de la mine de crayoo noir et de la

gomme.

ernational du dessin de presse

plaires en deux édilions.

(Avec Colombe Schneck &

Wilmington, Delaware,

SERGE MART

emprunt....»

**EN BREF** 

avenue Debasseux. 78150 Le Chesnay.

**Décès**  M. Paul Cléophas,
 M. Gisèle Abensour,
 Corinne et Christoph ont is très en

M. Patrice ABENSOUR, venu accidentellement à Etretat, le

t7 septembre 199t. Les obsèques ont en lieu dans la plus

t7, rue Desnouettes,

 L'université Paris-X-Nanterre Les enseignants et les administratifs de l'UFR d'études anglo-américaines.

#### Patrice ABENSOUR. maître de conférences,

- M= F. Avignon, née Suzanne Le Conte des Floris, Pierre et Micha Avignon-Palsky, Antoine, Emilie et Jean-Gabriel,

survenu le 17 septembre 1991.

Emmanuelle et Patrick Avignon Catherine et Jean-Marc Avienon

Allart, Mélanie, Anaïs et Benjamin Bernard et Régine Avignon-Vincent, Sylvain et Adeline, Vincent et Cornne Avignon-Jonbert, Rémi, Frédérie,

M= Vandenboomgaerde M- Jean Avignon, Le docteur et M- Robert Le Conte

Le docteur et M= Claude Le Conte des Floris, M. et Ma Albert Pla, Le docteur et M. Claude Pla, leurs enfants et petits enfants,

M= Meunier

Et M= Sabathier,

Leurs parents et alliés, font part de décès de

François AVIGNON, ne le 13 mars 1926, à Madagascar, ne le 0 directeur à l'office HLM interdénartemental de la région parisienne

survenu le 25 septembre 1991, dans sa soixante-sixième nonée.

'église Sainte-Magdeleine du Plessis Robinson, le vendredi 27 septembre, à 10 Ь 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

66, avenue de la République, Le Plessis-Robinson.

- Marie Claire Liegeard, son épouse. Mathias et Claudine Liegeard,

Fabrice Liegeard Virginic Liegeard et Jeao-Paul Grana, Thomas Liegeard,

es enfants, .

Tristan, son petit-fils, out la douleur de faire part du décès de Serge LIEGEARD,

survenu à Montpellier le 15 septembre

Les obseques oot en lieu le mardi 17 septembre, au cimerière de Bi

> Salon International du dessin de presse et d'humour, 87590 Saint-Just-le-Martal, Tél. : 2, la Côte. 55-09-26-70. Entrée : 25F.

#### MOTS CROISES PROBLÈME Nº 5816

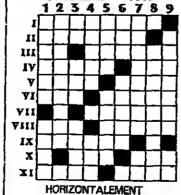

I. Un bleu qui n'est évidemment pas d'Auvergne. - II. Deviennent spécieles quend elles sont grasses. - III. Note. Perfois qualifié d'heureux quand il prend le moitié. - IV. Des mollueques ou des citrons. Son retour est perfois redouté. - V. Un calife. Auteur d'un livre. - VI. Singe. Qui ne prendront plus rien. - VII. Grande rigueur. - VIII. Perce bien quand elle est bonne. Grande, dans les Pyrénées. - IX. Chinoiees, au théâtre. - X. Qui e beeoin de repos. Sans valeur. - XI. Bon quand il n'y a rien de cassé. Peut atre le cri d'un errivant.

### VERTICALEMENT

1. Lucarne qui feit un effet bœuf. Quand il est bloqué, on ne discute pas. - 2. C'est le dernier evertiesement. - 3. Posseseif. Ovand il arrive, on peut faire ce qu'on veut. On y a trouvé d'importantes archives. - 4. S'exprimer poétiquement. Est noir quend i vient des chemps. - 5. Un ensembla de pulsions. Oes ceractères d'autrefois. - 6. Certaine reste d glece. Où l'on peut respirer. 7. Autrafoie, elles orneient le cabinets. Convient. - 8. Acces soire très utile pour les plongeur 9. Atteinte. Elément d'une jup

Solution du problème nº 561 Horizontalement Oreilles. - II. Récréatif

III. Harnani. IV. Rée. Octet V. Epecte. - VI. An. Sueur VII. Vice. Rire. - VIII. Isare. Dé IX. Sonde. - X. Nu. Urge XI. Entêté. Os.

· Verticalement Verticalement

1. Ordre. Vigne. – 2. Ré. E.
Un. – 3. Echéencee. – 4 de
Érodé. – 5. Lérots. En. – 6 de
ceur. Due. – 7. Etet. Eid 8. Sinécure. Go. - 9. Fit. R

GUY BR

cale des riestres de france.

Le ennacii d'admi des ration et les membres de la Chapter syndicale, ont le regret de faire part du déces de

Encore de Soled & parts

leur collègue et ami Jacques KARPO

Nous apprenous e décès, survenu lundi 23 septembre 93. à Libourne (Gironde), du général (CR) Carille MORIN.

(Le Monde du 24 settembre )

[Né le 26 février 1900 à ran [Alpériel, Camille Norin sert dans l'artiller] dès 1820 et entrera dens la gendarmerie en 177. Commandant la gendarmerie de l'air à firis du 1946, il sera affecté, entre 1951 et 194, denste gendarmerie nationale es Algérie. Supessivement avec le grade de général de briglie († 951), pais avec caba de général de divisité († 957), Camille Morin commande la gendarmet de la 19-région militaire à Alser au mement le celestions préfitaire. taire à Alger av ri dens lesquelles

C'est en 1960 que le dans la ténerve.}

M- Brigitte I beaux-frères o Ses freres. M. et M= Gil Toute la far

Et ses amis, ont la tristesse M. Franç PROUTEAU.

survenu le 22 civile a en lieu le

mardi 24 sept bre, au cimetière de la les d'Olonne. Cet avis tie

26, avenue 85100 Les bles d'Olonne - Tous mis saluent la mémoire

du peintre im SHAHDA. ès à soïxante-deux ans, le

qui les a c 28 août 1

Remerciements - Or possibilité de répondre

ent aux témolgaages de et Helène leur famille. tous ceux qui, partageaut

leur ont manifesté soutien après le décès de deleine JEAN-ZAY.

Dauphine

Services religieux hommage sera rendu a

Hemi GLASBERG, pix de guerre avec Palmes 1939-1945

andeur de la Légion d'honneur, président du Comité français nstitut Weizmann des sciences, ident des anciens combattant et volontaires juifs dans l'armée française. bre du Conseil des gouverneurs de l'université de Tel-Aviv

l'Institut Weizmann des sciences, dé à Paris, le jeudi 5 septembre

udi 3 octobre, a 18 b 30, en la

rue de Châteaunun. 6L: 48-78-02-27

**Anniversaires** tt y a quinæ ans, le ... docteur André GIRARD,

PERATURES mexime

Ta universal c

(4)

FRANCE

· 1:

A WARRANTER STREET, 4

cofondateur, directeur scientifique de Roussel-UCLAF. us quittait pour entrer dans to

Une pensée, une prière, en ce jour onniversaire, pour celui dont la vie et l'œuvre furent un ideat de Paix.

« Je ne te demande pas quel est son nom, to religion au to roce, mais quelle en to souffrance.» . Louis Pasteur

Pompes Funèbres Marbrerie

CAHEN & C'

43-20-74-52 MINITEL per le 11

### Le communiqué du conseil des ministres

Le conseil des ministres s'est rėtini, mercredi 25 septembre, au palais de l'Elysée, sous la présidence de M. François Mitterrand. Au terme des délibérations, un communiqué a étè publié, dont voici les principaux

#### Code da la propriété

Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du gouvernement et le ministre délégue à l'industrie et au commerce exté-neur ont présenté un projet de loi relatif au code de la propriété intellectuelle (carrie législative).

En renovant la composition de la commission superieure de codifica-tion en septembre 1989, le gouvernement a donné une nouvelle impulsion à la confection des codes. Le code de la propriété intellectuelle est le premier à résulter des travaux de cette commission. Il rendra plus accessibles les dispositions législatives éparpillées dans une

La première partie du code, rela-tive à la propriété liuéraire et artistique, traite du droit d'auteur et des droits voisins, c'est-à-dire des droits des artistes-interpretes, des produc-teurs de phonogrammes et vidéogrammes et des entreprises de com-

munication audiovisuelle. La deuxième panie du code, relative à la propriété industrielle. regroupe les dispositions relatives à la protection des inventions et des connaissances techniques, aux marques de fabrique, de commerce ou de service, aux dessins et modèles et à l'organisation administrative et professionnetle.

Les travaux de codification seront vigoureusement poursuivis. Six aufres nouveaux codes sont en cours d'élaboration; ils sont consacrés à l'enseignement, à la consom-mation, aux juridictions financières, à la monnaie, à la banque et aux marches financiers, à la communication, au patrimoine. Quatre codes existants seront modernisés, code de l'artisanat, code général des impôts, code des marchés publics et code rural. Le contenu du code des communes et du code de commerce sera élangi.

### Ratification d'ordonnances applicables à Meyotte

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer a présenté un projet de loi portant ratification des ordonnances prises en application de la loi er 89-923 du 23 décembre 1989 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de

Entre juin 1990 et septembre 1991, sept ordonnances oot ete prises en application de la loi du 23 décembre 1989, dans les domaines de la santé publique, de l'urbanisme, de la protection de la nature, du droit penal, du droit du travail, du droit budgetaire et comptable et du droit de la famille et de l'aide sociale.

Une nouvelle loi d'babilitation sera necessaire pour achever l'œuvre entreprise.

 Lutte contre
le trevail clandestin et le sajour irréguliar d'étrangers en France

la Monde du 26 septembre)

 Le développement et de la formetion en alternance

(le Monde du 26 septembre.)

· La recherche aur la ville Le ministre d'Etat. ministre de la ville et de l'aménagement du terri-toire, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le ministre de la recherche et de la technologie ont

recherche sur la ville. Cette recherche doit permettre de mieux comprendre et de mieux mairriser les évolutions de la civilisation urbaine. Les collectivités locales et les entreprises doivent ètre associées à l'Etal dans l'effort nécessaire en ce domaine.

والمراجعة المناط

1. Les recherches seront élargies aux comparaisons entre les villes étrangères et les villes fraoçaises. Les études menées à l'échelle des agglomérations et à celle des quartiers seront développées. Des études systématiques permettront d'intégrer les technologies les plus modernes dans les services urbains.

2. La création d'un groupement d'intérêt public entre les organismes de recherche et le lancement d'un programme interdisciplinaire au sein du centre national de la recherche scientifique sont mis è l'étude. Des pôles régionaux de recherche seront organisés, notam-ment à Lille, Lyon, Montpellier et Marne-la-Vallee. La creation d'une «maison des sciences de la ville» qui accueillerait une grande biblio-thèque de la ville est mise à l'étude.

3. Dans le domaine de l'architecture, un plan «écoles d'architecture ture, un plan «écoles d'architecture 2 000» sera élaboré pour le prin-temps de 1992 par le ministère de l'équipement pour définir les princi-paux objectifs assignés à l'enseignemeni et à la recherche.

4. Les résultats de la recherche seront mieux diffusés, notamment dans le cadre du «plan urbain» mis en place en 1984 eu seio du miois-tère de l'équipement pour coordon-ner ses recherches sur la ville. Un rèseau de relais régionaux, créé autour de personnalités scieotifi-ques, coofrontera les besoins des responsables locaux aux travaux des équipes de recherche.

5. Les collectivités territoriales, les entreprises d'ingénierie urbaine et les agences d'urbanisme bénéficierooi d'une aide plus importante en matière de formation par le recherche.

Enfm, une réflexion sur la ville

financiers au secrétariat général du



sera menee dans le cadre de la préparation du XI Plan Sur proposition du premier ministre. présenté une communication sur la le conseil des ministres a adopté la mesure individuelle suivante : M. Michel Blanc, administrateur civil hors classe, est nomme direc-teur des services administratifs et

Prévisions pour le vandredi 27 septembre 1991 Encore des averses Soleil à partir de l'Ouest



SITUATION LE 26 SEPTEMBRE 1991 A 0 HEURE TU



Samedi : pluie et orages arrivent par l'Ouest. -- La bande pluvieuse qui aura pénérré sur l'Ouest de la France vendred achèrera : de traverser notre pays samedi Les filuies seront éparses su Sud, tandis que sur les régions du Nord elles saront modérées le matir puis fathes l'après-midi et le soir.

Anrès ce passege pluvieux, les

4 2

1.4 ....

100

27

PACE

100

Contract Contract

9.50 mile 18

Après ce passege pluvieux, les nueges reateront fréquents. Puis le vent du Sud-Est se renforcera fortement annoncent l'arrivée d'une nouvelle perturbetion par l'Ouest. Cette dernière sera bien ective, avec des

Les précipitations gagneront rapide ment vers l'Est de la France et s'int sifieront l'après-midi et le soir. Des orages éclateront même per endroits.

A l'amère de ce passage perturbé, ce ne sere pes pour autent le retour du beut temps, mais le pérsistance de nombreur nuages, qui apporteront des averses, voire quelques orages.

Les températures minimales seront souvent volsines de 8 à 11 degrés. Elle atteindront 15 degrés près de la Médirerrande, Les températures maximales d'apprendient lettre 15 degrés sur pluies continues, parfois sous forme la pointe de Bretagne et 25 degrés sur d'andées et de veuts foris de Sud un quart Sud-Est de la France.





| TEMPERAT<br>Val<br>to 25-9-1991 h 11                  | euro entrien | na relevões            | estre<br>1991 à 6 h | aures Ti | y       | le 26~9∹  | 91            |
|-------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------|----------|---------|-----------|---------------|
| FRANC                                                 | 3            | Litimore               | SR 21.              | 14 0     | LOS A   | (GBLES 22 | 17 D          |
|                                                       |              |                        |                     |          |         | 2001W- 41 |               |
| RIADRITZ                                              | 14 6         | FEDERISA-              | PITRE 32            | 24 I     | MADRI   | D 23      | 15 N          |
| RORDRADY                                              | 18. P        | 5                      |                     |          | MARRA   | KECH. 28  | 19 D          |
| BOURGES 1                                             | 9 13 G       |                        | RANGE               | H        | MEXIC   | ) 22      |               |
| BREST                                                 | - 8 D.       | ALGER!                 | 31                  | 19 0     | MILAN   |           | 18 P          |
| CARY                                                  | 6 . 9 %      | ALSTER                 | DATE: 17            | 13 B     | MONTE   | ÉAL 11    | 9 P           |
| ALAURO BARRITZ BORDEADE BOURGES BREST CAEN CRIPEBOURG | - 12 C       | ATHENE                 | 27                  | 20 -     | MOSCO   | U 18      | 7 B           |
| CLERONORT PER_ 2                                      | 14 P         | BANGKO                 | <b>1</b> 34         | · 24 0   |         | RI 27     | 13 D          |
| DIJON                                                 | I2.₽.        | BARCEL                 | 90E                 | 15 0     | NEW-Y   | ORK 22    | 18 P          |
| GREWORLE                                              | 7 16 P.      | BELGRA                 | DB —                | , 13 -   | OSLO -  | 17        | 12 D          |
| LITLE LANGES LYUN MARSEILLE                           | 8 11 E       | BERLIN.                | - 25                | . 16 🛭   | PALMA   | DENIAL 29 | 19 0          |
| LEMUGES 1                                             | 28 12 C      | PROXET                 | 13                  | 16 H     | PÉKTN.  |           |               |
| LYUN                                                  | S 15 P       | FR CYIK                | 33                  | 18 5     | 210-DE  | YARREDT — |               |
| NANCY                                                 | 5 15 C       | 1 COPPER               | 18                  | 27 1     | ROME.   | 27        | · 18 V        |
| NAMES                                                 | 8 18 F       | DALAK.                 | 36                  | 23 D     | SINGAL  | OUR 32    | 24 B          |
| NICE                                                  | 5 M 5        | BRODA                  |                     |          | STUCK   | HOLM 17   | . n -         |
| DYDIG TUDDES I                                        | 7 12 G       | CENTRE                 |                     | . 11 P   | 31144   | Y         | . 16 P        |
| PAH                                                   | T 10 .       | THE THE REAL PROPERTY. | MC - 300            | 26 N     | TUKTU   | 26        | 19 A          |
| PERPICHAN                                             | - 16 R       | LETANKE                | I 25                | 19 -     | TURKIS. |           | 19 D          |
| PERPIGNAN 1<br>REXXES 1<br>ST-BTUEONE 2               | 9 9 5        | ERISAL                 | 2M _ 23             | . i4 D   | YARSO   | VIE 23    | 10 B          |
| ST-ETTERNE 2                                          | 4 13 P       | LISBOAN                | E 25                | · 18 D   | YENUS   | N         | 15 B.<br>10 P |
| STRASBOURG 2                                          | 7 17 P       | LONDRE                 | S 19                | 12 8     | VIEW    | § ·21     | 10 F          |
| AR                                                    |              | D                      | N                   | 0        | P       | T         | *             |
|                                                       |              |                        | ciei                | nuse     |         | Icmpète   | DOME          |
| Acres brance                                          | 300000       | dense                  | ciel<br>numerous    | Orage    | 1. /    | .         | 1             |

TU = temps universal, c'est-à-dire pour la France : heura légale moins 2 heures en été ; heure légale moins 1 heure en hiver.

(Document étable aver le support technique spécial de la Météorologie nation

### Zap de nuit

EST la télé des boulangers et des vigiles, das Incomnieques et des fêtards. Il est 3 heures du metin, ou 4 heures, ou 6 ou 6. Il est l'heure de ne pas regarder la télé, mais de la contempler, comme un objet de compegnie, un remède contre la solitude ou le

촞

Il fait grand nuit et, sur TF1, un chasseur en baie de Somme dit à des enfante des choese définitives : «lune de décembre, fune à canards ». Il est instituteur et avance des histoires étranges sur lee drôles du pays qui naftreient « cuissardée », et sur l'équipe de football de Saint-Va-léry qui s'arrêterait de jouer au

ciel. Et puis, tout à l'heure, un chasseur, un autre, a tiré sur le eable un esquif étrange, une eorte de cercueil en tenus de camouflage qui lui sera bateau et stand de tir. C'eet qu'on n'e jameis vu, en Somme, un canard sauvage prendre un cercueil pour un enfant du Bon Dieu.

Télé de nuit, zap de nuit. Sur A 2, un jeune homme, à l'eir vaguement épuisé, parle rep devant un bar, il est seul et tient un étrange discours en une étrange langue, tout en mots glis-sée, en onomatopées teggéee, hip hop, devent des bouteilles trop entamées pour ne pee témoigner à charge.

La 6 ne dort pas. La 6 ne dort pour d'étranges et somptueux jamais que d'un clip. Il est concours de beauté. 4 heures, heure culturelle, et les hommes bleus d'Agadès passent sur l'écran comme des mirages d'un autre monde. Et puis au Soudan, les conteurs, les griots, disent das histoires de sebles, d'empire, d'Afrique, d'un monde où les bibliothèques sont hommes et où la mémoire des temps perdue est orele. Le documenteire est beau, le commentaire vaguement pompeux, qui perle d'architecture et d'éléments de décora-tions, «signes cosmiques de la vie qui meurt». Les femmes ont des «gestes précis et calmes» qui ont toute notra nuit devant elles, à pétrir la glaise ou à se maquiller

La 5 feuilleronne. Du français. pour respecter les quotes et emortir les frais, une rediffusion. Une histoire policière évidemment,

qui s'achève par un meurtre dans une scierie et l'inéluctable arrestation des coupeblee. Le morele, pour ce que l'on en a vu et déduit, est sauve dens cette « série de nuit » parrainée par un minitel rose. Une autre série suit, française encore, tout eussi passionnante et aux dialogues vertigineux - «les plus grands machos font les meilleurs cocus». Et puis une autre série, une eutre, une aume. Jusqu'à plus soif, jusqu'à plus nun.

Les programmes complets de radio et de télévision sont publiés chaque semaine dans notre supplément daté dimanche-lundi. Signification des symboles :

> signalé dans « le Monde radio-télévision » ; u Film à évrier ; m On peut voir ; mm Ne pas manquer ; mm u Chef-d'œuvre ou classique.

### Jeudi 26 septembre

|  | 0.20 | Musique : Camet de | п |
|--|------|--------------------|---|
|--|------|--------------------|---|

| IF 1                                                        | 0.20 Masages . C   |  |  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|
| Série : Navarro.                                            | CANAL              |  |  |
| Une dispute lourde de conséquences<br>Magazina : Ex libris. | 20.30 Cînéma : L'/ |  |  |

20.50 22.25 Magazina: Ex libris.
Invités: Sébastien Jeprisot (Un long dimanche de fiançailles); Jean Dutourd (Portreits de femmes); Régine Deforges (Noir tango): Arthur (Mon école buissonnièra); Entretien avac Katharine Hepburn (Mor. histoires de ma vie). 22.00 Flash d'informations. 22.10 Cinéme : Cocoon, le ratour, D Film eméricain de Daniel Petrie (1988) 23.30 Magazine : Télévitrine. 0.05 Journal.

20,45 Magazine : Envoyé spécial. Goulag le secret du bonheur, de Pave Lounguine

22.05 Cinéma : Faux témoin il.
Film américain de Curtie Hanson (1987).
Avec Sieve Guttenberg, Elizabeth McGovern, Isabelle Huppert. 0.05 Magazina : Merci et encore Bravo. Charlete Couture. la tauromachie.

1.05 1. 2. 3. Théâtre. 1.10 Journal et Météo.

FR 3

20.45 Cinéma : Un dimanche è la campagne. Il la Film français de Sertrand Tavernier (1884). Avec Louis Ducreux, Sabine Azema, Michel 22.20 Journal et Météo.

22.45 Téléfilm : Miracle en Alebama. Une enfant eveugle, sourde et muerte

PLUS

Cînéma : L'Autrichienns. D Film français de Pierre Grenier-Deferre (1990). Avec Ute Lemper, Patrick Chesnais, Daniel Mesguich.

0.05 Cinéma : Pilotes de charme. Film américain, classé X, de Michael Craig (1990), Avec Ashlyn Gere, Rayne, Mike

1.30 Super Model of the World,

LA 5

20.50 Veriétés : Les Grands Amis. 22.35 Téléfilm : Scénario mortel, Un avocat machiavélique. 0.05 Megazine: C'est tout comm. 0.25 Journal de la nuit.

M6

20.35 Cinema ; C'est pas moi, o'est lui. D Film français de Pierre Richard (1879). 22.15 Séns : Le Voyageur,

22.40 Téléfilm : L'ile aux serpents. Pour ceux que la vue des reptiles n'incom-0.15 Six minutes d'informations.

0.25 Boulevard des clips.

#### LA SEPT

21.00 Megazine : Avis de tempête. 22.55 Musique, Christian Zacharias joue Scar-latti à Séville.

FRANCE-CULTURE

20.30 Avignon 91. Pop Wuh, fragments du Livre des anciens Mayas choisis et traduits par Anny Ambemi, à la chapelle Sainte-Claire.

21.30 Profils perdus. L'Ecole de Rochefort (2). 22.40 Les Nuits magnétiques. Les noms en personne, 3. Après le nom,

0.05 Du jour eu lendernein. Avec Alain Bonfand (Le Malheur; Jan Voss). 0.50 Musique : Coda. Textile de nuit.

FRANCE-MUSIQUE

20.30 Concert (en direct de l'église Notre-Damedes Blancs-Manneaux): Prélude, fugue et 
postlude pour orgue en si mineur, de 
Boehm; Choral pour orgue BuxWV 75, de 
Buxtehude: Choral pour orgue 8WV 727, 
Prélude et fugue pour orgue en si mineur 
8WV 544, Cantate BWV 198, de Bach, par 
Georges Guillard, orgue, Agnès Mellon, 
eoprano, John Elwes, Philippe Cantor, 
ténors, l'Ensemble vocal Camerata SainLouis, dir., Georges Guillard et l'Ensemble 
baroque de Limoges, dir. Christophe Coin.

23 07 Poussières d'étoiles. La Boîte de Pan-

23.07 Poussières d'étoiles, La Boite de Pardore : la génie artisenal. Œuvres de Gesueldo, Janacek, Machaut, Borodine, ives, Hume, Nietzsche, Wiesengrund, Adomo, Boito.

### Vendredi 27 septembre

13.35 Feuilleton : Les Feux de l'amour. 14.30 Feuilleton : Côte Quest. 15.30 Feuilleton : La Clinique de la Forêt-Noire.

18.15 Feuilleton : Riviera. 18.40 Club Dorothée. 17.30 Série : 21 Jump Street. 18.20 Jeu : Une familie en or.

18.50 Feuilleton : Santa Barbara. 19.20 Jau : La Roue de la fortune. 19.50 Divertissement : Le Bébête Show (et à 1.05). 20.00 Journal, Météo et Tapis vert.

20.45 Variétés : Tous à la Une. 22.50 Magazine : Si on se disalt tout. 23.55 Special sports : Boxe. 1.10 Journal, Météo et Bourse.

13.50 Feuilleton : Des jours et des vies. 14.16 Feuilleton : Falcon Crest. 14.40 Série : Les Brigades du Tigre, 15.40 Variétés : La Chance aux chansons. 18.10 Série : Drôles de dames.

17.00 Magazine : Giga. 18.10 Jeu : Des chiffres et des lettres. 18.35 Magazine : Défendez-vous. 18.50 Série : Mister T. 19.16 Jeu : Question de charme.

19.45 Divertissement : La Caméra indiscrète. 20.00 Journal et Météo. 20.45 Jou : Fort Boyard. 22.05 Série: Pas de faire-part pour Max. Les déboires de Mex, un écrivein. 22.50 1.2.3. Théâtre.

23.00 Cinéma : Sentiers de la gloire. II 
 Film américain de Stanley Kubrick (1958).
 Avèc Kirk Douglas, Ralph Meeker, Adolphe Menjou (v.o.).

 Journal et Météo.

FR 3

13.00 Sport : Tennis.
Open de Whiripool : quans de finale simple et double dames, en direct de Bayonne.
16.00 Magazina : Zapper n'est pas jouer. 17.30 Jef. 18.15 Magazine : Une pêche d'enfer.

18.30 Jeu: Questions pour un champion.
19.00 La 19-20 de l'information.
De 19.12 à 18.35, le journal de la région.
20.00 Un livre, un jour. L'Etat du monde 1992. 20.10 Divertissement : La Classe. 20.45 Magazine : Thalassa. En direct de Brest, à bord du Redoutable, premier sous-marin nucléaire lanceur d'en-gins français. Les Radeaux du Bengale. A la pointe sud de l'Inde, une pêche dange-

rause.

21.40 Magazine: Caractères.
Invités: Anne Edwards (Margarer Mitchell,
biographie); Georges Bortoli (la Cour des
grande, les Coulisses des sommets); Françoise Mallet-Joris (Divine); Rachid Mimouni
(Une peine à vivre).

(Une peine à vivre).

22.45 Journal et Météo.

23.10 Megazine: Mueicales.
Cycle Beethoven. Symphonie nº 5, dite « Le Destin », par l'Orchestre symphonique de la Radio bavarolae, dir. Sir Colin Davis; Veriations pour violoncelle sur la thème de Judas Mecchabé, oratorio de Haendel (transcription de Beethoven), par Suzanne Ramon, violoncelle.

violoncelle. 0.05 Sport : Golf.

#### **CANAL PLUS**

13.35 Cînêma : Oui veut la peau de Roger Rabbit? a u Film américain de Robert Zemeckis (1988).

15.15 Magazine : 24 Heures.
16.15 Cinéma : Appelez-moi Johnny 5. 

Film américain de Kenneth Johnson (1988).
18.00 Canaîlle peluche.

- En clair jusqu'à 20.30 -18.30 Le Top.
19.20 Magazine : Nulle part eilleurs.
20.05 Sport : Football.
Championnet de France : Auxerre-Marseille, en direct d'Auxerre.

22.40 Sport : Equitation.

Masters de Paris : Résumé de la 1- journée.

22.50 Flash d'informations.

23.00 Cinéma : Un prince à New-York. 

Film américain de John Landis (1987).

13.20 Série : L'Inspecteur Derrick. 14.25 Série : Sur les lieux du crime. 15.55 Série : L'Enquêteur. 16.50 Youpil L'école est finie. 18.15 Série : Shèrif, fais-moi peur. 19.05 Série : Kojak.

20.00 Journal et Météo. 20.40 Journal des courses. 20.50 Sèrie : Les Enquêtes de Christine Cromwell. In Vino Veritas. Un cadavre dans le pressoir.

22.30 Téléfilm : La proie du désert. 00.00 Journal de la nuit.

13.40 Série : Murphy Brown. 14.05 Feuilleton ; La Dynastie des Guidenberg. 14.55 Série : Cagney et Lacey. 15.40 Magazine : 6• Avenue. (et à 17.25, 18.00).

17.00 Jeu : Zygomusic.

17.00 Serie : Lygorinosic.
17.35 Série : Les Arnées coup de cœur.
18.05 Série : Mission impossible.
19.00 Série : La Petite Maison dans la prairie.
19.54 Six minutes d'informations.

19.54 Six minutes a imprimations.
20.00 Série : Cosby Show.
20.30 Météo 6.
20.40 Téléfilm : Meurtre en vidéo.
Le caméscope indiscret de deux touristes américaines.
22.20 Séris : Equelizer.
23.15 Série : Emotions.
23.45 Medicaine : Culture mel.

23.45 Magazine : Culture rock. 0.10 Capital.

0.20 Six minutes d'informations. 0.25 Boulevard des clips.

#### LA SEPT

16.00 Opéra : Luisa Miller. De Verdi, par les Chosurs et l'Orchesue de l'Opéra de Lyon. 18.30 Documentaire : L'Héritage de le

chouette. 18.50 Flash d'informations (et à 20.00, et à la fin des programmes).

19.00 Documentaire : On e raison de se révolter. 1. Ves l'engagement.
20.00 Documentaire : L'Anthropographe.

3. Médiums. 20.55 Cinéma d'animation : Images. 21.00 Téléfilm : Bouvard et Pécuchet. (1- partie).

22.20 Court metrage : Le Goût emer de l'eau. 22.40 Court métrage : La Fête de Neptune. 23.25 Court métrage : Le Porcelet récalci-trant.

#### FRANCE-CULTURE

20.30 Radio-erchives. 21.30 Musique : Black end Blue.

22.40 Les Nuits magnétiques. Les noms en personne. 4. La route des noms.

0.05 Du jour au lendemain. Dans la bibliothèqua de...

0.50 Musique : Coda. Textile de nuit.

#### FRANCE-MUSIQUE

20.05 Concert (donné le 17 septembre à Leipzig): Concerto pour violon et orchestre en mi mineur op. 84, de Mendelssohn; Symphonie n° 9 en ré mineur, de Bruckner, par l'Orchestre symphonique de la radio de Leipzig, dir. Daniel Nazareth, sol.: Latica Honde-Rosenberg, violon.

23.07 Poussières d'étoiles. Pin Ups; à 0.00, Poissons d'or.

# Le Monde

Accusés de se livrer à un « trafic illégal »

### Les responsables d'une banque de sperme veulent poursuivre M. Bruno Durieux

Les responsables de l'association merseillaise Nature et fertilité, eccusés depuie plusieurs jours de se livrer à un e trefic illége! » de aperme humain, ont décidé, mercredit 25 septembre, de contre-attaquer. He vont engeger une action judicieire contre la décision de M. Bruno Durieux, minietre dálágué à la santé, visant è interdire le fonctionnement de cette banque. Per ailleurs, ils vont porter pleinte pour diffamation contre le profeeseur Jean-Jecquee Adnet, directeur du CECOS (Centre d'études et de conservation du sperme) de Reims, ainsi que contre Jean-Pierre Elkebbech et la cinquième chaîne de télé-

#### L'ESSENTIEL

#### **SECTION A**

La crise yougoslave. L'intervention franco-belge au Zaīre..... La crise constitutionnelle au Canada

Des propositions d'Ottawa pour Le premier ministre

devant les socialistes Mr Cresson n'a paa réussi à dis-siper la morosité des élus de son

La désunion de l'opposition M. Giscard d'Esteing pensa qua M. Chirac surestime l'Importance du Front netional ...

des négociations Las surveillants e prêts l'épreuve da force ....

Prisons : échec

La Conseil économique et social préconise une réforme...... 14

deux grandes sorties Sortie simultanée de la Pelme d'or de Cannes, Barton Fink, des frères Coen, et du Lion d'or de 

« Idoménée » à l'Opéra Bastille Une distribution sans faille et un 

**SECTION B** 

#### LIVRES • IDEES

 Sade dans la vie • La prière de Melville • Le feuilleton de Michel Braudeau • Histoires littéraires, par François Bott e Les libraires malades de l'édition e D'autres mondes, par Nicole Zand. 1B à 30

#### SECTION C

La production de pétrole Les pays de l'OPEP relavent leur plafond de production....... 31 Les petits actionnaires, une mine abandonnée L'intéret des particuliers pour la

Bouree s'émousse lentement 31 Le Crédit Ivonnais contre M. Parretti 

### Services Carnet.

Marchés financiers ..... 38-39 Mots croisés... Radio-Télévision ... La télématique du Monde ; 3615 LEMONDE

3615 LM

Le auméro du « Munde » daté 26 septembre 1991 a été tiré à 504 975 exemplaires,

Que restera-t-il demain des accusations speciaculaires prononcées contre l'association Nature et fertilité, dimanche 22 septembre, sur la cinquième chaîne de télévision, dans le cadre de la nouvelle émission de Jean-Pierre Elkabbach (le Monde des Jean-Pierre Elizabbach (le Monde des 24, 25 et 26 septembre)? Les derniers développements de l'affaire viennent confirmer qu'il sera difficile, en pratique, d'étayer les accusations de «trafic de sperme» visant cette association. Comme nous l'indiquions dans nos éditions datés du les confirmements de la confirme de la c 25 septembre, le professeur Jean-François Girard, directeur général de la santé, tout comme M. Bruno

mois de janvier de l'existence de Interrogé en juin dernier sur une question administrative, le professeur Girard écrivait d'ailleurs au docteur Girard écrivait d'ailleurs au docteur Jean-Pierre Defretin, directeur-adjoint du Laboratoire d'analyses et de biologie médicele, officiellement agréé depuis 1990 pour l'ensemble des activités de procréation médicalement assistée. Le docteur Defretin confirmait par écrit le 13 juillet au directeur général de la santé qu'il continuait à exercer ses activités de directeur du laboratoire situé 2, boulevard Aguillon à Marseille.

Durieux, ministre délégué à la santé, evaient été dûment informés dès le

levard Aguillon à Marseille. Compte tenu des courriers de jan-vier et de mars 1991 du professeur Jacques Lansac, président de la Fédération nationale des CECOS. mettant en garde le directeur général de la santé contre l'existence de l'as-sociation Nature et fertilité, située à la même adresse, et compte tenu, par ailleurs, des inspections déjà réa-lisées par les services départemen-Rhône en mars 1990, le ministère de la santé ne peut soutenir qu'il découvre aujourd'hui l'existence de cette association. Pourtant, après les accusations du professeur Adnet, le préfet des Bouches-du-Rhône faisait savoir dés le 24 septembre que Nature et fertilité devait immédiate-ment cesser ses activités.

Toutes les accussions du profes-seur Adnet sont aujourd'un réfutées par les responsables de Nature et fertilité. «Il est faux, ridicule et diffa-matoire d'affirmer, comme cela a été fait, que nous vendions du sperme en pharmacie, que nous faisions transporter du sperme par Chronopost. nous a déclaré le docteur Defretin. En réalité, nous travaillons selon les mêmes règles que les CECOS. Nous refusons les inséminations artificielles pour des couples de lesbiennes et nous ne les acceptons que pour les couples muries ou vivant en concubi-nage dont l'homme est stérile. Nous n'achetons pas non plus le sperme. Nos donneurs ne sont pas rémunérés, mais seulenvent indemnisés de leurs frais de déplacement, et cette indem-nité ne dépasse jamais 200 francs. Nous pratiquons le dépistage de l'in-fection par le virus du sida chez les donneurs et leur examen chromosoanimeus et leur examen chromoso-mique par caryotype est effectué par un spécialiste de la faculté de mêde-cine de Marseille. Concernant les ris-ques génétiques, enfin, nous récusons un donneur dès lors que son sperme a permis la naissance de cinq

Selon les chiffres qui nous ont été fournis par le docteur Defretin, Nature et fertilité avait, au 20 avril dernier, recruté cinquante-neuf donneurs (sur cent dix-sept qui s'étaient présentés), à partir desquels quatrevingt-seize naissances avaient pu être

Décès de l'actrice Vivlane Romance. - Viviane Romance est décédée à Nice dans la nuit du 25 ou 26 septembre. Elle était ágée de soixante-dix-neuf ans. Viviane Romance, de son vrai nom Pauline Otmans, joua dans une soixantaine de films entre le début des années 30 et la fin des années 60. Si on l'avait retrouvée dans Mélodie en sous-sol, d'Henri Verneuil, en 1962 et en 1973 dans Nada de Claude Chabrol, elle avait marquée le cinéma français des années 30 et 40, où elle tenait souvent le rôle de femmes sensuelles – espionnes, vamps, courtisuelles - espionnes, vamps, courti-sanes. On l'avait vu dans la Bandera de Julien Duvivier (1935), la Belle Equipe du même réalisateur (1936), Naples au baiser de feu d'Augusto Genina (1937), avec Tino Rossi, la Maison du Mahais, de Pierre Chenal (1938), l'Esclave blanche de Mark Sorkin (1939), Venus aveugle d'Abel Ganee (1940), l'Affaire du collier de la reine de Marcel L'Herbier, Panique de Julien Duvivier (1946).

o CAMEROUN : libératinn de deux dirigeants de l'opposition. -Arreies en debut de semaine à Douala, deux dirigeants de l'opposition, MM. Jean-Jacques Ekindi et Samuel Eboua, ont été relachés, a-l-on appris, de source informée. mercredi 25 septembre. (AFP.)

marseillais ou non (Strasbourg, Le Mans, Brest...), travaillant en liaison avec l'association. Les paillettes sont par ailleurs commercialisées sur la même base (environ 300 francs) que celle des CECOS et remboursées de la même façon par les caisses de destrible encolonies.

Au terme d'une inspection réalisée sur requête du préfet des Bouches-du-Rhône, le DDASS (direction départementale des affaire sociales) ne devait d'ailleurs pas conclure le 25 septembre à l'existence de fautes techniques ou éthiques. Elle devait toutefois demander aux dirigeants de l'association marseillaise d'interrompre leur ectivité de banque de sperme en etiendant l'agrément de la commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction.

« On nous demande, en d'autres termes, de changer d'étage, puisque l'association était située dans le même immeuble, un étage au-dessus de cehai du laboratoire...», commente

le docteur Defretin. Celui-ci précise par ailleurs qu'il porte plainte pour diffarnation contre le professeur Adnet ainsi que contre fean-Pierre Elizabbach et la dissettion de la contre fean-Pierre Elizabbach et la dissettion de la contre fean-Pierre Elizabbach et la contre fean-Pierre Elizabbach et la contre fean-Pierre Elizabbach et la contre de l direction de la cinquième chaîne de télévision. Parallèlement, les diri-geants de Nature et fertilité vont engager une action judicialre pour abus de pouvoir contre la décision prise par le ministère de la santé.

JEAN-YVES NAU

#### Le président de British Aerospace contraint

#### de démissionner

Sir Roland Smith, président de la société d'armement et de construction aéronautique Britisb Aerospace (BAe), a été contraint de démissionner par son conseil d'ad-ministration, mercredi 25 septembre. M. Graham Day, président de Rover, filiale automobile de BAe, assurera l'intérim. En place depuis quatre ans à la tête de la première entreprise industrielle et du premier exportateur de Grande-Bre-tagne, Sir Roland était en conflit ouvert depuis plusieurs semaines evec ses collaborateurs ainsi qu'e-vec la City.

C'est plutôt sa façon de condui les affaires de BAe qui e été contestée. Il n'est pas parvenu à mener à bien la fusion qu'il embitionnait de réaliser entre son entre-prise et Trafalgar House, important groupe de bâtiment et de travaux publies britannique. Il a raté le contrat de l'hélicoptère EH101 que le gouvernement a confié à Wes-tland et à IBM.

La goutte qui a fait déborder le vase a été le lancement raté d'une eugmentation de eapital de 432 millions de livres (4,3 milliards de francs). Cet appel à l'épargne s eu pour effet de faire chuter d'un quart le cours de l'action de BAe, car il a coïncidé avec l'annonce que le bénéfice attendu risquait de se transformer, après provision se transformer, après provision pour rationalisation, en une perte de 85 millions de livres, succédant à un bénéfice de 400 millions de livres au cours de l'exercice précé-dent.

#### SUR LE VIF

CLAUDE SARRAUTE

### Les vrais chiffres

عُكنا من الأصل

TE qu'on est bête! Non, c'est vrai, on était là, on perplexe : Combien vous ditee qu'il y en a, des faux chômeurs? 700 000? Ca alors Maie où ils sont, cee ee de la resquille, ces escrocs, cee feignants, ces fraudeurs qui pointent à l'ANPE pour pouvoir bosser au noir ou pour pas bosser du tout. Et qui c'est, d'abord?

Ah! on e l'eir fin, là, aujourd'hui. On ne connaît qu'eux, forcément, c'est rien que des stars i Rien que des vedettes de la chanson, du cinéma et de la télévision. C'est Nathalie Baye, qui e piqué 503 francs par jour pendent six mois. C'est Jene Manson, Annie Girardot et Michel Blanc, qui ont touché 15 000 balles par mois entre deux réchals ou deux films. C'est Mireille Darc, qui e'est fait verser see allocatione sur un compte en Suisse. C'est Fanny Cottencon, C'est Jane Birkin,

Qui d'autre encore? Attendez que je regarde la liste établie par le patron des Assedic, hier, dans le Figaro... Je vois personne... Ahl si, pardon, j'oublieis, il y a eussi Evelyne Boulx et Diane Kurys. Ça en fait combien en

tout? Ça en fait neuf! C'est colossal, d'accord, un vrai scandale, mais bon, ca me rassure quand même. Plus la peine de se casser la tête pour traquer les 699 991 mecs eccusés à tort par ce farceur de Michou-les-

T'ae pas honte, dis? En voilà des façons de tricher sur le chiffre du chômage l Qu'est-ce que t'espérais? Qu'on la goberait, cette énorme blegue? Qu'on eccorderait le moindre crédit à l'article du Point sur les mares de famille poussant leur ventre et leur marmaille devant les quichets de l'ANPE, histoire d'arrondir leurs fins de mois. Ou sur lee cumulards qu'on eppelle chez eux : Il est là, M'sieur Crafougnat, on lul a trouvé un emploi. – Papa ? Non, il est perti travailler. Ou sur les intérimaires virés par leur boîte du voue voulez eller en vacancee, vous avez qu'à pointer eu chômage, et on vous signera un nouveau contrat à la rentrée.

C'est tout des menteries. Maintenant qu'on les e débusquéee, ces neuf brebie galeuses, j'espère bien qu'on va foutre la palx eux faux-vrais adeptes du système D !

Au-delà du soutien aux familles du quai de la Gare

### Un fonds de solidarité sera créé à Paris pour le logement des plus démunis

dont Droit au logement, la CFDT, le MRAP, la CGT, les Verts, le PCF, SOS-Racisme, Emmaüs, et Lutte ouvrière appellent à une manifestation, samedi 28 septembre è 15 h 30, place de la République, pour souterir les familles qui campent quai de la Gare, dans le 13 arrondissement, et demander l'arrêt des expulsions ainsi que le relogement des sans-logis dans la capitale. Cette action, à laquelle le PS ne s'est pas associé, intervient deux jours avant l'examen, par le Conseil de Paris, du eptan d'action pour le relogement des personnes défavorisées ».

Réunis dans les locaux paroissiaux de Notre-Dame de la Gare, à deux pas du terrain occupé depuis le 13 juillet par des familles, pour la plupart maliennes, expulsées de leur hôtel meublé ou de leur pièce misérable, différents représentants d'asso-

o Déconverte d'un laboratuire de drogue à Marseille. - Un laboratoire de transformation de morphine-base a été découvert, mardi 25 septembre, dans le centre de Marseille, et dix-huit personnes, dont plusieurs repris de justice, ont éré interpellées et placées en garde à ue à Marseille, Avignon et

o Plusieurs milllers d'infirmières ont manifesté jendi 26 septembre à Paris. - Les infirmières ont défilé, jeudi 26 septembre, de la place Denfert-Rochereau au ministère de la santé, à Paris, à l'appel de la Coordination nationale infirmière. La manifestation rassemblait, vers 13 heures, selon les organisateurs, quelque 20 000 participants parmi lesquels des médecins. De nombreuses délégations des hôpitaux parisiens et quelques-unes de pro-vince (Saint-Malo, Rouen, Toulouse...) réclamaient une augmen-tation des effectifs, des salaires, l'instauration d'un véritable pouvoir décisionnel. La CGT, la CGC, la fédération CRC (Coor-donner, rassembler, construire) et Union infirmière de France avaient également appelé à cette

o URSS: nouveaux incidents en Géorgie. - Au moins trois per-sonnes ont été tuées dans la nuit du mercredi 25 au jeudi 26 septembre lors de l'attaque d'un camp de forces rebelles par les troupes gouvernementales fidèles au prési-dent géorgien, M. Gamsakhourdia, à Chavnabada, près de Tbilissi, a assirmé un dirigeant de l'opposi-tion géorgienne, M. Tenguiz Kitovani, chel des rebelles de la Garde

Plus de trente mouvements ciations et de syndicats se sont inter-«plan d'action» pour donner un toit aux plus démunis. Ce plan, destiné à coordonner et à amplifier les actions de l'Elat et du département de Paris, accorde une priorité aux personnes et eux familles sans aucun héberge-ment, menacées d'expulsion sans relogement ou logées dans des taucaires ou de fortune, «à l'exception de celles entrées par voies de fait dans des logements vacants et y

> Pour concrétiser ces bonnes intentions, l'Etat et la ville sont tombés d'accord pour réserver aux citadins défavorisés un nombre de logements correspondant à 10 % des logements sociaux existants, neufs ou qui chan-gent de locataires, à condition d'ha-biter Paris depuis plus d'un an. Un protocole d'accord en ce sens avait d'ailleurs été signé en janvier dernier entre la mairie et la région. D'autre part, il est proposé de créer un fonds de solidanté financé à parts égales par l'Etat et la Ville pour favoriser l'accès au logement des

vivant ».

privés pourront apporter leur contri-bution à ce fonds, qui sera géré par la caisse d'allocations familiales.

#### « Pour résister au froid»

L'association Droil au logement. quai de la Gare, et la CGT ne s'in-téressent guère à ce texte et récla-ment toujours l'application de la loi de réquisition sur les logements vacants dans la capitale. «Les comivacants dans la capatale. «Les corn-tés de défense des locanaires» expri-ment «leurs réserves les plus nettes après l'étude du «plan d'action» son-mis aux édiles parisiens. Ils estiment en effet qu'il ne prend pas eo compte la lutte course les évictions organisées par les marchands de biens et dénoncent à ce propos la carence des services de l'Etat et de la mairie de Paris.

L'association affirme qu'en 1990 ce sont 15 000 à 17 000 familles qui ont été évincées de leur logement

bles professionnels de la spéculations. Les comités de défense des locataires demandent donc qu'aucane expui-sion ne soit ordonnée par le préfet de police tant qu'une solution pour reloger les familles rejetées à la rue n'a pas été trouvée.

les sans-logis du quai de la Gare, près du chantier de la Très Grande Bibliothèque, s'organisent à l'apnouvelles possibilités d'hébergement sur lé terrain pour résister au froid», a affirmé l'uir d'entre cux, avant d'ajouter que «la situation est blo-quée avec les pouvoirs publics. Nous réclamons toujours un logement».

Malgré la boue, la poussière, « nous irons jusqu'au bout », lance cette mère de famille. A l'intérieur du camp, où vivent plus de cent familles, « la solidarité est sans faille», « la solidarité est sans faille», affirment les squatters, qui mettent en garde « les autorités char-gées du maintien de l'ordre sur la lourde responsabilité qu'elles prendraient en cédant à la tentation d'employer la force pour évacuer le 133, quai de la Gare». JEAN PERRIN

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

Le marché\* le plus actif à la Bourse de Paris ?

En 1986, une obligation CRH

En 1987, une obligation CRH

En 1988, une obligation CRH

En 1989, une obligation CRH

En 1990, une obligation CRH

En 1991, une obligation CRH hpres les campranas di hau

Ventile .

Les obligations CRH sont les plus liquides sur le marché. Depuis sa création en 1985, la Caisse de Refinancement Hypothécaire a émis pour un montant total de 62 milliards de F d'obligations pour le refinancement des prets au logement des banques actionnaires.

#### C.R.H. = LIQUIDITÉ

CAISSE DE REFINANCEMENT HYPOTHICAIRT 41. rue de la Rienfiaisance - 75008 Paris - Tél.: 42.89.49.40 - Télex : Eurofia 648/018

Les obligations hypothécaires LIQUIDES et SOLIDES.

mps fait som

: en fuifs?

Therein. 135 tea. Livery de M Emaco on eaguement

Staves on enguerations of March terrors fait and terrors for terror distance of the march terrors of terrors for terrors of terrors

Sadoran: soo life ... arecor par lus. 2 Um Edipe radical

Autogras at ses in france

de de la constante de la const a même seale

a phoper de

dans les plan Cu du titre de mont

ar to the many de la vie massage de la constant res élé ses de la constant res élé ses de la constant de la con

Le Monde

# Sade dans la vie

Le temps fait son œuvre, dissolvant les fantasmes et rendant le « divin marquis » de plus en plus visible. Au-delà de la légende, voici l'homme, dans une biographie scrupuleuse de Maurice Lever

de Maurice Lever, Fayard; 912 p., 198 F.

Voici comment le marquis de Sade apparaît en 1772, à trentedeux ans, aux témoins de « l'af-faire de Marseille » qui lui vau-dra d'être une première fois condamné à mort et exécuté en effigie puisqu'il est en fuite: e Taille moyenne, cheveux blonds, jolie figure, visage rempli, frac gris double de bleu, veste et culotte de soie couleur souci, plumet au chapeau, épèe au côté, une canne à pommeau d'or à la main. » Il est sur le terrain, en somme. Sa passion est le corps humain, celui des autres et le sien; ses tableaux seront les livres les plus intraitables et les plus inspirés jamais écrits sur la jouissance que peut provoquer cette substance.

Mais laissons parler le préfet Dubois, qui a eu la chance, avant de les faire brûler, de live les dix volumes manuscrits des Journtes de Florbelle ou la Nature dévoilée, écrits trente-cinq ans plus tard, en 1807, par le vieux prisonnier de Charenton devenu obèse: « On accumulerait les épithètes les plus épouvantables qu'on ne caracteriserait pas cette qu'on ne caracterisernit pas cette infernale production. « Ce moostre d'écriture est pourtaut issu d'une des plus suciennes familles de France, qui compte en soo sein Eause, l'inspiratrice de Pétranpie. Vôici ses armes : « De gueules à l'étoile de huit rais d'or chargée d'une aigle éployée de sable, membrée, becquée, onglée, diadémée de gueules » Tout un programme, dont le moins ou oo programme, dont le moins qu'oo isse dire, donc, est qu'il a été vertigineusement détourné.

ta effer a Pari

Mos demunis

A THE STATE OF

#### Un père - libertin

On croit tout savoir de Sade, par réaction automatique et abs-traite, effrayée ou vaguement idolâtre. Mais le temps fait son œuvre, les découvertes concrètes s'accumulent. l'histoire dissout les fantasmes et le rend, lui, de plus en plus visible et plus mystó-ricaz. Ainsi, nous ne savions rien de son père Jean-Baptiste, amateur de littérature, libertin achevé sous Louis XV, franc-maçon reçu en même temps que Montesquieu à Londres. Le voici ressuscité dans ses intrigues et ses liaisons multiples, adorant sou fils et

aimé en retour par lui. Sade ? L'anti-Œdipe radical :



nos peres, nous ne devons absolu ment rien à nos mères. » Peut-on imeginer, surtout aujourd'hui, déclaration plus scandaleuse? Déjà, voici quelqu'un d'incompréhensible, hors nature et:hors société. Elevé par les maîtresses de son père, Donatien-Alphonse-François de Sade apparaît d'emblée à ces femmes vives et spirituelles (il suffit de lire leur correspondauce) comme un « singulier enfant ». « Le drôle d'enfant ! » : telle est aussi l'expression spontanée de sa belle-mère, la présidente de Montrevil, sa grande persécutrice au nom des familles devenant de plus en plus matriarcales et bourgeoises, comme e'est sans doute leur destin chimique, de haut en bas et de bas en haut. La présidente a-t-elle désiré sourdement son « petit gendre »? On

n tel depioiement d'energie face à un homme qui noo seulement, malgré ses débordements, se fait aimer de sa fille (elle lui écrit : « Mon bon petit aml que j'adore mille fois »), mais qui, en plus, hii emprunte son autre fille, chanoinesse de vingt ans, pour un voyage en Italie qui risque de la rendre immariable. Des aventures avec des actrices, des bordels, des débauehes cruelles à blasphèmes, des perversions en tous genres, soit : cela peut tnujours s'étouffer. Mais deux filles, deux sœurs l' Quelle mère s'y résoudrait? D'autant plus que eelles-ei sout consentantes, actives. Lettre de la semme du marquis : « Ce qui la pique le plus [sa mère, M= de Montreuil]. c'est de voir que mes idées et propos viennent de moi et non de

« Uniquement forme du sang de oc peut s'empêcher de le penser. M' de Sade qu'elle pensait qui me

souffiait comme un perroquet. » Enfermé à Viucennes puis à la Bastille, Sade écrit à sa femme les lettres les plus étourdissantes de virtuosité qu'on ait jamais lues, pleines d'imprécations, de revendications, de plaintes, mais aussi d'humour, de tendresse. Camment l'appelle-t-il? « Ma lolotte », « Jouissance de Mahomet », « tourterelle chérie », « porc frais de mes pensées », « aiguillon de mes nerfs ». Et elle qui, pnurtant, a été témoin des orgies du château de La Coste : « Rien ne me sera changer que le bien de mon mari. C'est mon unique but, l'univers ne m'est rien sans cela. » C'est à elle que Sade confie, le plus naturellement du monde, sa philosophie de base : « Je respecte les goûts, les fantaisies. Quelque baroques qu'elles

soient, je les trouve toutes respec-tables, et parce qu'on n'en est pas le maître, et parce que la plus sin-gulière et la plus bizarre de toutes, bien analysée, remonte soujaurs à un principe de délicatesse. Je me charge de le prauver quand an voudra: vous savez que persanne n'analyse les chases comme mai. » Et encore : « Ce n'est pas ma façon de penser qui a fait mon malheur, c'est celle des autres. »

La Bastille engendre, à travers Sade, les 120 Journées de Sodome; la lettre de cachet se retourne en écriture cachée rava-geante, Sade, à la lettre, fait sauter les coulisses et les caves de tous les Pouvoirs. « Détenu saus tous les régimes », pillé, diffamé par la presse et par l'opinion (peut-être parce qu'il n'a jamais été criminel jusqu'au bout), bou-clé et jamais jugé, on peut dire que c'est la Société elle-même, dans son insondable hypocrisie et ses formes toujours changeantes, qui a été sadique avec Sade, « Il n'y a plus que de la cruauté sans profit... Pourquoi ceux qui me persécutent me préchent-ils un Dieu qu'ils n'imitent pas? . Le formi-dable déni de justice dont il est l'objet unus renseigne à ciel ouvert sur le vrai trafic des arrangements collectifs.

#### « Un ricanement noir et glacé »

Un point capital: il o'est plus possible, romantiquement, sur-réalistement, de faire de Sade, pendaot la Terreur, uo militaot enragé, ultra révolutioonaire. a Rien ne lui répugne darantage. écrit justement Maurice Lever, que l'égalité des jouissances, le mépris de la culture, le terrorisme legal. » La participation de Sade à la Révolution est on ne peut plus ambigue, pour ne pas dire comique. Ainsi de la « farce patriotique » sur fond de têtes tranchées, pour cèlébrer les manes de Marat et de Le Peletier. « L'auteur des 120 Journées, dit encore Lever, n'a pu prononcer de telles inepties sans un ricanement nair et glacé – tout intérieur, bien entendu – qui n'appartient qu'à lui. » Il se mêle étroitement aux événements ? Il agit, il parle, il en rajoute? Sans dnute, mais il est suspect par définition. Va-t-il dénoncer les Montreuil, ses persécuteurs d'Ancien Régime ? « Un mat de moi, et ils étaient malmenės. Je me suis tu: vaila

comment je me venge! » Philippe Sollers

#### LE FEUILLETON de Michel Braudeau

Frontières

#### perdues

«Un livre, si triste soit-il, ne peut être aussi triste qu'une vie. » Ainsi parle Agota Kristof, née en Hongrie, exilée à vingt ens... qui écrit - directement en français - des livres d'une tristesse immense. Désillusions de le liberté, amours sans lendemain, soupçon généralisé : le Troisième Mensonge son troisiàme romen - ne déroge pes à le règle. Un écrivain véritable pour un monde noir et violent. Page 20

#### HISTOIRES LITTÉRAIRES

#### par François Bott Qu'est-ce qu'un vrai visage?

Yves Courrière donne une - grosse - biographie de Roger Veilland. il eccomplit très bien se besogne de détective, traquent le flegrent délit de mensonge romenesque. Mais on e trop souvent le sentiment qu'il cherche à repetisser son personnage. Sans doute la véracité biographique ne rencontre pas forcément le vérité littéraire. Page 20

#### DOSSIER 1492

l'année folle

Les événements se sont multipliés cette année-là: reddition de le Granade musulmane, expulsion des juifs d'Espegne, élection d'un nouveau pape, mort à Florence de Laurent le Megnifique, etc. Meis, eujourd'hui, e'est, bien sûr, l'anniversaire de la découverte du Nouveau Monde qui occupe les esprits. Et les livres pieuvent i Lire la suite page 22 | Pages 24 et 25

# La prière de Melville

L'auteur de Moby Dick fut aussi poète. Comme une offrande à un public qui, jusqu'à sa mort, lui refusa sa reconnaissance de romancier

POÈMES DIVERS (1876-1891)

de Herman Melville. Tradicits et préfacés par Pierre Leyris. Gallimard, 199 p., 125 F.

Il y a un siècle tout juste, le 28 septembre 1891, neglige par une gloire qui mettra longtemps à le rattraper, obscur, voire inconnu, Herman Melville s'ételgnait à New-York où, comme Walt Whitman — qu'il devança de quelques mois dans la mort, — il avait vu le jour la même année,

Vingt ans après, la peupart des histoires de la littérature passaient son œuvre sous silence, son nom ne figurant dans les plus scrupuleuses qu'au titre de simple chroniqueur de la vie maritime, narrations documentaires, tel que l'avaient révélé ses deux avouant à son éditeur que son premiers ouvrages, Taipi et instinct était de donner le juur au

Omoo, dans lesquels Melville roman - « Et laissez-mai vous évoque sa vie de mousse à bord d'un baleinier des mers du Sud, passant de son aventure de désertour qui, aux îles Marquises, tombe chez les eannibales Taipi, à ses mutineries à bord suxquelles succedait parfois la pendaison hâtive des respinsa-bles; et de la chasse à la baleine à l'occupation de Tahiti par les Français.

#### L'inexplicable « Mardi »

Peut-être avait-il vnulu, dans ces premiers récits, témoigner en toute sincérité de son expérience pollynésienne, mais nn ne tarda pas à y déceler la saveur du fruit défendo: la fictinn. Aussi Melville renonça-t-il à poursuivre ses

dire que les instincts sont prophétiques et qu'ils valent mieux que la sagesse acquise. » Il avait trente ans, et ce fut Mardi, livre inexplicable - quête idyllique des paradis perdus du Pacifique sud évoluant au fil des pages vers la satire sociale dans la manière de Swift et du Carlyle de Sartar Resartus - qui lui attira l'hostilité de la critique et la désaffection du public que lui avaient valu ses livres de voyages : il ne le retrou-vera plus jamais de son vivant en dépit de l'intérêt suscité ehez quelques lecteurs par Redburn et la Vareuse blanche, rumans qui, de l'aveu même de l'auteur, selm Pierre Leyris (1), furent écrits « pour faire bouillir la marmite ».

Mais, dėja, il avait pris son parti qui était d'aécrire la sorte de livres dant on dit qu'ils sant des échecs ». Profession de foi dant il ne se départira pas sa vie durant : n'affirmait-il pas encore sur le tard qu'étant donné les voies empruntées par la civilisation, la renommée, « particulièrement en matière de littérature», ne serait, et de plus en plus, qu'une « marchandise à bon marche »?

C'est ainsi que son inspiration exaltée par la lecture assidue de Shakespeare, de Spenser, de Sir Thomas Browne, son expérience de la mer et, pour le principal, de la chasse à la baleine, atteignent dans Moby Dick au plus haut sommet da romantisme - le réalisme initial se transmuant en allégorie cosmique, randis que le lyrisme bouillonnant du poète s'épanche, s'embrase et claque au grand vent du surnaturel.

Hector Bianciotti Lire la suite page 29

(1) D'où riens-tu Havrhorne !. Galli-



PAULINE ROLAND OU COMMENT LA LIBERTÉ VINT AUX FEMMES



ROBERT LAFFONT

LE TROISIÈME MENSONGE

d'Agota Kristof. Seuil. 186 p., 85 F. TRAVESTI

de Françoise Bouillos Maren Sell, 142 p., 98 F.

N jour prochain, probablement, par un renversement de calembour, un revers de jeu sur les noms, on se souviendra plus du nom d'Agota Kristof que de celui d'Agatha Christie qui lui fait encore de l'ombre, sur le plan musical. Il n'y e rien à retrancher à le gloire méritée de la memen d'Hercule Poirot, certes, meis on peut estimer sans trop de présomption que le troisième ouvrage de Mr Kristof est le garant d'un tempérament d'écrivain véritable, inhebituel sous nos climets édulcorés. Il est vrai aussi qu'à force de se croire au centre du monde, dans le berceau tiède de la culture exquise, de ne pas voyeger ni eller respirer l'eir du lerge, l'air des eutres, les Français sont vite embrasée d'un petit feu de bols. Il suffit qu'un membre du club des frileux énervés brûle un peu de son mobilier pour qu'on invoque le fantôme et l'exemple de Bernard Pelissy. Pour cette rentrée, du' moins, restons calmes. M. Krietof ne se chauffe pas de ce!d foin-là, elle apporte des bûches de glace.

Elle est geie comme Thomas Bernhard de son vivant et lapidaire comme Marguerite Duras du temps de son cœur de pierre, une Duras qui nous viendrait du froid, de l'Est. Elle écrit des choses réconfortantes : « Un livre, si triste soit-il, ne peut être eussi triste qu'une vie. » Et son livre est d'une tristesse immense. Elle est née en Hongrie, e'est exilée à vingt ens au moment de l'invasion des chers russes en 1956, et vit à Neuchâtel en Suisse. Elle retourne parfois en Hongrie voir son grand frère, celui qui a illuminé son enfance, et son petit frère, Attile, écrivain lui aussi, revoir la ville de Köszeg où elle e grandi et qu'elle ne reconnaît plus.

EN 1985, elle écrit son premier roman, le Grand Cahier. qu'elle envoie par la poste à plusieurs éditeurs parisiens. Il paraît l'année suivante eu Seuil. Entre-temps, elle a commencé la suite, le Preuve, qui sortire en 1988. Le Grand Cahier met en scène deux jumeaux dens un pays de l'Est pendant le guerre. Il y a les troupes occupantes et les troupes libératrices, mais les unes valent les autres, et l'éducation des jumeeux dans ce monde sans pitié est une leçon d'endurance, de cruauté, un apprentissage sans douceur de l'indifférence. Un des jumeaux passe la frontière vers le monde dit libre, en laissant son père sauter sur une mine pour lui ouvrir la voie. Dans la Preuve, le iumeau de l'Ouest connaît les désillusions de la liberté, les amours sans lendemain. Il s'éprend d'un petit garçon infirme qui se suicide. Ces deux romans, écrits directement en franceis, ont déjà été traduits en plus de quinze langues.

On retrouve les mêmes thèmes dans le Troisième Mensonge, les mêmes jumeeux, Lucas et Klaus, qui parlent tour à

### LE FEUILLETON de Michel Braudeau



Agota Kristof : des bûches de glace

tour. Lucas, epràs un long détour par l'étranger, revient au pays. Il se souvient du centre de rééducation où on l'avait placé et qui a été bombardé. Il se souvient de sa méchanceté d'enfant quand il lisait à ses camarades illettrés les missives de leurs parents en inversant le sens de chaque phrase - «Notre cher enfant, ne guéris surtout pes. Nous sommes très bien sans toi. Tu ne nous manques pas du tout, etc. > -- ou quand il frappeit la vieille psychiatre qui tentait de comprendre l'origine de sa cruauté. Il erre, cherche è rencontrer son frère qui lui apparaît en rêve avec ses fils : «Mes enfants ne jouent pas. --Que font-ils ? - ils se préperent à traverser la vie. - J'ei traversé la vie et je n'ai rien trouvé.»

Toute cette première partie du romen est bâtie en glissements successifs entre songe et mensonge, deux domaines voisins qui se chevauchent parfois sans qu'on sache toujours à quel point et qui se parlent au même temps, celui de la première phrase du livre, le présent de l'indicatif : « Je suis en prison dans la petite ville de mon enfance. » L'autre moltié du roman est racontée par Klaus, le frère. Dans une des scènes

les plus étonnantes et fortes de ce livre, Lucas se rend chez Klaus, qui refuse de le reconnaître, lui dit que son frère n'e jamais été blessé par une balle, seulement victime de la polio, qu'il est enterré avec ses parents dans la ville de S. Or nous savons que Kleus ment. L'histoire de le balle renvoie à un drame ancien si pénible qu'on ne l'appelle plus que « la chose ». La mère des jumeaux, sur le point d'être quittée par leur père, amoureux d'une autre, l'a tué à coups de revolver. Lucas e été blessé, la mère e été internée, Klaus recueilli par une Antonia qui n'était autre que la maîtresse du père, enceinte. Un monde noir et violent, où les jumeaux pervers semblent être les neveux meléfiques et prodigieux de Michel Tournier et de Witold Gombrowicz.

خذا من الأصل

Pourquoi ce «troisième» mensonge? Tout simplement parce que c'est le troisième volet d'une longue histoire où la vérité impossible à écrire se fait et se défait. Même ei chaque livre est autonome et peut être lu séparément, les liens qui se tissent de l'un à l'autre, de révélation en dénégation, dessinent un paysage de soupçon généralisé : «Ce que nous imprimons dans le journal est en contradiction totale avec la réalité. Nous imprimons tous les jours cent fois la phrase : « Noue sommes libres», mais dans les rues nous voyons partout des soldats d'une armée étrangère, tout le monde sait qu'il y a de nombreux prisonniers politiques, les voyages à l'étranger sont interdits, et même à l'intérieur du pays nous ne pouvons aller. dans n'importe quelle ville. » Et qu'importent, si l'on ose dire, les bouleversements à l'Est qui font que cette vérité-là n'est plus aussi vraie qu'il y a encore peu de temps. Le mai est fait. Les personnages d'Agota Kristof sont à jamais des personnes déplacées, blessées par l'Histoire au plus intime.

INE autre cicatrice, une autre frontière intérieure tout aussi radicale est présente dans Travesti, le troisième roman de Françoise Bouillot. On avait remarqué son Roman de Roberte en 1988, raconté au masculin, dans une Amérique navrée, en petites phrases sèches de livre se concluait sobrement : «Ce n'est pas l'amour qui m'inspire »), et aurtout la Boue, peru l'année suivante chez le même éditeur. Une sombre histoire de secret dans le fin fond d'une campagne française, boueuse et dont on ne parvenait pas à sortir. Cette romancière au style très maîtrisé, tantôt dépouillé, tantôt lyrique, ne craint pas les changements de décors ni les sujets périlleux. En l'occurrence, ni plus ni moins que la fascination d'un homme pour un travesti taillé comme une armoire normande et l'aveu de ce désir. «Je perçus la pour la première fois, debout sur ce trottoir, la simplicité de l'amour : elle m'effrayait mais je la désirais, et à mon tour je voulais être aimé. Je consentais, le cœur fermé et durci se rouvrait, j'accueillais ce désir sans exiger de joutes ni d'épreuves, elle était simplement la femme que je voulais et un apaisement me venait devant le grand travesti accoudé et bavard qui ne songeait pas à tourner la tête vers moi: » Pour écrire ainsi, il faut du talent, du courage et du panache. Francoise Bouillot a tout cela. On en reparlera.

ROGER VAILLAND OU UN LIBERTIN AU REGARD FROID

OGER VAILLAND séduisait les jeunes

gens des ennées 50.

d'Yves Courrière. Plon, 972 p., 180 F.

Il vouleit faire de son existence une fête. C'était une excellente idée dans une époque où le jeunesse se trouvait essez démunie, n'eyant que la guerre d'Algérie pour avenir immédiat. Et les guerres, comme on sait, ne ressemblent pas à des avenirs. Quand ils prenaient des verres en face du cinéma Chempollion, ces mêmes jeunes gens se cher-chaient un eir de famille avec les héros de Veilland : le Merat de Drôle de jeu, le Milen dee Meu-

Comme ses personneges, Roger Veilland se promettait d'evoir la maîtrise de sa vie. Il aspirait è la souvereineté. Il était à le fois communiste, libertaire et libertin. Selon Roger Nimier, c'était « le meilleur écrivain françeis d'extrême gauche s. Il elmait la géométrie, le botanique, les courses cyclistes, les courses eutomobiles, le Front populeire, les vendeuses des Galeries Lafayette et la littérature du dix-huitième siècle. Il eimait les femmes. Et il continuait de pratiquer le chasse au bonheur, même s'il était revenu de beaucoup de choses. Il éteit très «français». Il eveit edopté le fameux «style sec» stendhalien, notemment dens ses deux chefa-d'œuvre, les Mauveis Coups et l'Eloge du cardinal de

vais Coups, le François Lamballe

de Bon Pied bon œil, le Pierrette

Amable de Beau Masque ou le

don Cesare de la Loi.

Après sa mort, survenue en 1965, certains commencerent de le jugar démodé. Allez savoir pourquoi? Les décrets de le mode sont aussi capricieux qu'illégitimes. C'est sans doute une erreur de mourir. Depuis quelques années, le cardinal Vailland HISTOIRES LITTÉRAIRES par François Bott

# Qu'est-ce qu'un vrai visage?

nos lettres. L'inspecteur Yves Courrière a décidé de l'en faire sortir. On conneît celui-ci pour son histoire de la guerre d'Algérie, en quatre gros volumes (1). C'est un spécialiste des longues distances ou plutôt des longues filatures. Rien ne le décourage. Il quette les fantômes jusqu'è des heures fort indécises. Il fouille dans les vieux papiers qu'ils eveient oubliés. Il feit petiemment la lumière sur la part clandestine de leur vie passée.

Avent d'entreprendre cette énorme biographie de Roger Vaillend, Yves Courrière aveit retracé l'existence de Joseph Kessel (2). Les deux hommes avaient été justement des amis. Durant les ennées 30, Jeff et Roger se solleient ensemble chez les Tziganes de Montparnasse. Ils n'ont facilité, ni l'un ni l'eutre, le tâche d'Yves Courrière. Comme tous les écrivains. ils evalent en effet l'habitude de transfigurer la vérité de leur existence. Ils lui donnaient volontiers les charmes d'une mythologie. Et l'ambition d'un détective, c'est de rendre eux écrivains leur vrai visage. Il s'agit en quelque sorte de les dégrimer, de leur enlever le fard de le légende. Mais qu'est-ce qu'un vrai visage?

VAILLAND se reconnaîtrait-il dans le récit que l'on fait de sa vie ? Certes, Yves Courrière a mené l'enquête la plus minutieuse et la plus scrupuleuse. Il a voulu tout explorer, tout décou- enfance très protégée, durant la thème alleient constituer le vrir. et rien ne semble s'être guerre de 1914-1918. Voici les groupe des « phrères sim-



présente les grands-parents et l'adolescence rémoise, lesles parents du futur romancier. quelles furent nourries et stimu-Nous evons une photo de la octobre 1907 à Acy-en-Multien, sont ainsi. Ils ont l'habitude

lées per la fréquentation de famille avant la naissance de Roger Gilbert-Lecomte et de Roger-François, le 16 René Daumel, Les jeunes gens près de Meaux. Voici les d'encourager leurs utopies resrêvasseries et les félicités d'une pectives. Ces trois forts en

savoir, ils entendaient changer leur état social et sortir de leur misère métaphysique. Lorsqu'ils délaissaient leurs études latines, ils respiraient du tétrachlorure de cerbone ou ils fumeient de l'opium. Ils étaient satisfaits de ces divers transports. En 1928, ils publiereient le premier numéro d'une revue, le Grand Jeu, qui serait admise, non sans réserve, dans la mouvance surréaliste.

Les « phrères eimplistes » subirent leur examen de pas-. sage eu café Cyrano, place Blanche. C'est André Breton qui présideit naturellement la cérémonie. Dehors, les femmes avaient les cheveux courts. Elles se promenalent avec des chapeaux cloches. L'époque evait la fièvre. Elle était saisie par les vertiges de l'insouciance. Voici les débuts de Roger

Veillend è *Paris-Midi*. Il eut Robert Desnos et Pierre Lazareff comme professeurs de journalisme. Hélas I il sarait exclu bientôt de la famille surréaliste, è cause d'un malheureux article sur le préfet de polica, Jean. Chieppe. Même Deumel et Lecomte le trahirent. Alors, vint une période sombre où Vailland se mit à douter de sa vocation littéraire.

En 1930, il fit un voyage en Ethiopie, sur les traces d'Arthur Rimbaud, fi pensa devenir trafiquant comme le cousin de Charleville. Il partageait son temps entre les grands reportages, les bars, l'elcool, la drogue et le libertinage. C'était sa façon de se disperser ou de se perdre, et cela coûte cher. Il flambait son se trouve donc su purgatoire de soustrait à sa curiosité. Il nous réveries moins raisonnables de plistes ». Surréalietes sans le argent comme son existence,

car il faut des éternités pour réparer certaines blessures.

Voici des visages de femme : Marianne Lams, dite Mimouchka (le premier emour), Cécile-Andrée Blavette, dite Boule (l'amour vorace) et Elisabeth Neldi, surnommée Lisine (l'emour epaisé). Voici l'egent RX 1500, qui dirigeeit un « réseau de renseignement » de la Résistance et s'imaginait facilement eoue lee traits d'un « général de la Révolution ». Cette vie clandestine offrait à Roger Vailland des plaisirs de grandes vacances... Voici le romancier campagnard et communiste des années 50. Et le Vailland désemparé et désœuvré, après les « révélations » de Nikita Khrouchtchev sur les crimes de Staline.

Au passege, noue aurone eppris qu'è l'eutomne 1940, Vailland fut un moment séduit par les propositione de son ancien professeur de philosophie. Marcel Déat. lequel evait commencé délà de collaborer avec les Allemands.

WVES Courrière n'omet aucun fepisode. Il ne manque pas, non plus, de corriger les autoportraits de Roger Valland chaque fois qu'il le prend en flagrant délit de mensonge romanesque. Il accomplit trèe bien sa besogne de détective... Mais on e trop souvent le sentiment qu'il cherche è rapetisser son personnage. Il s'efforce, en tout cas, de le faire rentrer dans l'existence ordinaire, et finit par le priver de ce romantisme qui était à la fois le masque et le secret de Roger Vailland. C'est sans doute la preuve que le souci de véracité biographique ne rencontre pas nécessairement la vérité lit-

(1) Les Fits de la Toussaint (1968), le Temps der Ropards (1969), PHeure des colonels (1970), les Feux du désespoir (1971). Les quarre volumes chez Fayard. (2) Joseph Lessel ou Sar la piste du

para de 1994. · Franking. II DIE SHE analdes a 🏍 THE DEC The preced · Daniel 🗱 🛢 in in in in all

PATE MINE

THE PROPERTY OF

errent saue

On CAL PROPER

and the state of the

្នាត់ នៃកសិ**រថា** 

etrousent le

and published

- protested

- Puddion of

1316C4 1000

garproduurions ifm biffen de L'angrer were tresente das de der Cants

 $Log e_{i} \eta_{i} f \alpha$ A Tell Pries feratiere ensangues,

Wagner, des editeurs Apar to recours, in hermal Z = 1 Latte de des com-" a worke do livren." digan des années, o Abel et bien Vinstaller. content to be a plus pour Solen en gagnent de Mirman un perit eti-Dame du Cielfe aveir faconateur en elougnant, Cde libraries, 'en le. di devant le petit ferin. Semier tempe: puis la de la incture ne fel compte, aumi The day of the croward. te. je. premieres

2 de la dell'arrayser des

de rentambre. Le tous le mais de junifer mente. de les couleurs pluses can d'Ormerson, Le the Pour ne pay parter Boylanny continuent Continue A ser merans commune de

UPOESIE POESIE OUS AIME " merinez des poemes

a simes on econtar. ous partagez 1 1005 allendons E DES POÈTES BARTA BANGE MP SUR-MARNE

Le Monde ● Vendredi 27 septembre 1991 21

مكذا من الاصل

de la vente de livres aux collecti-

par le réseau des librairies. Au

dernier moment, les syndicats de libraires ont retiré leur signature

ENQUÊTE

# Les libraires malades de l'édition

Après six mois de marasme, le livre va un peu mieux. Mais la surproduction, la baisse de qualité et, surtout, les problèmes de la distribution font craindre une rechute

'EST devenu une sorte de rite: chaque fois que l'édition française connaît quelques mois de fléchissement dans de fléchissement dans de fléchissement dans de course que l'édition française de presse, les premières de cœurs que le patron de Canal + emissions télévisées, pour rencon- décidé de reprendre cette entreses ventes, il s'élève, de ses rangs généralement, quelques voix de trer un public nombreux. Les essais et les nuvrages de philoso-phie et de sciences bumaines ne prophètes pour proclamer que des sont pas en reste: 10 000 exem-plaires de Qu'est-ce que la philoso-phie? de Deleuze et Guattari, ont temps terribles s'annoncent pour le livre et que la civilisation de l'écrit est en passe de s'effondrer. Ensuite, les lecteurs retrouvent le été vendus dans la semaine qui a suivi lenr parutioo. Si cette chemin des librairies; on oublie, embellie se confirme en octobre, il avec les prophéties, les problèmes réels de la lecture, de l'édition et de la librairie, jusqu'à la catasest même possible que l'année se

Les six premiers mois de 1991 ont été manvais pour l'édition française. Le chiffre d'affaires des principales maisons a baissé, dans des proportions très variables : de 2 % à 35 % par rapport au premier semestre de l'anoée précédente. Et un vent de panique a soufflé : les éditeurs, pour éssayer de se rattraper, ont sorti en mai et join un nombre de titres beaucoup plus important que d'habitude. Pour des raisons de trésorecie ideotiques, les libraires ont pratiqué, dans le même temps, une réduction importante de leurs stocks. Résultat : un taux de retour des livres chez les éditeurs qui a bouleversé toutes les prévisions pour atteindre jusqu'à 60 % pour certains titres ou certaines collections dont les éditeors escomptaient le succès.

 $z_{n}=z^{2n}-2$ 

100 mg (# 15

. . . . ::**:** 

\*\*\*\*\* 1 -3-44 A

T.

1820

100

An Park

7.15

1.75

Du même coup s'est ravivé l'antagonisme éditeurs-libraires qui continue à empoisonner le climat du livre en France; les pre-miers, plus exactement : certains d'entre eux parmi les plus importants, accusant les seconds de ocplus faire leur métier en vidant leurs librairies des hvres qui n'oot pas trouvé acheteur au bout de trois semaines on un mois (certains colis de livres ont même été retournés aux éditeurs sans avoir été ouverts); les libraires reprochant aux éditeurs de gonfler les «offices» – les livres envoyés automatiquement «pour informa-tion» aux libraires – et de pratiquer la surproduction de titres + 32 % en mai, + 35 % en juin - afin d'assurer leur trésorene sur le dos des détaillants.

#### L'embellie de la rentrée

Des librairies exsangues, contraintes de se débarrasser des livres pour survivre; des éditeurs asphyxics par jes retours, la baisse des tirages et la faiblesse des commandes : la «crise du livre», annoncte depuis des années, paraissait bel et bion s'installer. paraissait bell et bien s'installer.

« Dans ce mêtier, il n'y a plus que les transporteurs qui gagnent de l'argent», affirmant un petit éditeur. La guerre du Golfe avait servi de détonateur : en éloignant le public des librairies, en le mobilisant devant le petit écran dans un premier temps; puis, la guerre finne, en lui fighant prendre conscience que la lecture ne lui était pas, en lin de compte, aussi indispensable qu'il le croyait.

Mais, dès les premières

Mais, des les premières semaines de septembre, le ton change : le mois de juillet a été bon après un mois de juillet a été bon après un mois de juillet a été bon après un mois de juillet s'annonce sous des conleiss plutôt favorables : Jean d'Ormesson, Le Clézio, Duras, pour ne pas parler do best-eller de Jean Guitton et des fières Rosdance contiment à des frères Bogdanov, continuent à connaître un succès exceptionnel cependant que certains romans de

— (Publicité) —— « VOUS AIMEZ LA POÉSIE LA POÉSIE **VOUS AIME** » Vous écrivez des poèmes ou vous aimez en éconter.

Si rous partagez in même passion, CLUB DES POÈTES DE CHAMPS SUR MADNE MARNE-LA-VALLEE 7, me Wetzerka, 77428 CHAMPS-SUR-MARNE.

culturel que dans le temps accordé aux loisirs. Cette résistance tieot probablement, en France, au pres-tige qui demeure attaché au livre et à la production littéraire; et elle durera tant que survivra ce prestige: tant que nos bommes politi-ques, par exemple, et au niveau le plus haut, continueront à écrite des livres et à s'intéresser directement aux problèmes de l'édition; tant que des hommes d'affaires, autre exemple, seront assez séduits par l'édition pour lui

prise en dépôt de bilan, et qu'il oe s'agit pas d'une opération finan-cière, on peut le croire.

A moyen terme, et même si nos enfants ne désaprennent pas, comme le craignent les plus pessimistes, à lire autre chose que des images, il est donc probable que l'industrie et le commerce du livre sont appelés à évoluer sur un mar-

ques ») ne convaincront pas M. Lagardère d'abandonner à d'autres les secteurs les moins ren-tables : la littérature générale, par exemple, ou la vente par courtage.

Chez l'autre géant de l'édition

tion et trois groupements de libraires : les librairies Clé, l'Œil française, le groupe de la Cité, on restructure aussi. Christian Bourde la leure et Majuscule. Ce « pregois concentre entre ses mains la direction des maisons littéraires mier protocole d'accord sur les usages commerciaux de la librai-rie» porte essentiellement sur la des Presses de la Cité, Bourgois, 10/18, Jolliard, Plon, cependant que les éditions Olivier Orban et la Librairie académique Perrin vités que de nombreux éditeurs sont réunies sous la direction assurent directement, sans passer

> et annoncé qu'ils ne participe-raient pas à la seconde phase de la négociation qui doit s'nuvrir le 3 octobre, la médiation ayaot a méconnu le problème fondamen-tal qui conditionne la rentabilité et donc l'existence même des librairies», celui de la marge que les éditeurs accordent aux libraires. Blocage définitif? Echec de cette médiation laborieusement mise au point à l'initiative du ministère de la culture et à laquelle ni les deux grands groupes d'édition ni la FNAC n'ont voulu participer? On oe le croit pas, oi du côté de Patrice Cahart, qui affirme, dans un entretien à Livres hebdo que « cette première phase est assurément un succès », ni du côté du Syndicat national de l'édition. Le président du SNE, M. Serge Eyrolles, tout eo reconnaissant qu'il n'est pas facile de diriger une organisation a dont les deux pre-

miers cotisants représentent plus de la moitié du chiffre d'affaires de l'édition », pense que la médiation a d'ores et déjà donoé des résultats positifs: « Nous n'avions évi-demment pas mandat pour parler de la question des marges qui est du ressort de la politique commerciale de chacun de nos adhérents. Mais nous avons bien avancé sur sions ont fait prendre conscience à nos adhérents d'un certain nombre de difficultés rencontrées par les libraires. Nous allons continuer. dossier par dossier. Le dialogue est noué: nous allons discuter, avec ceux qui ont signé, avec ceux qui ne manqueront pas de les rejoindre, de toutes les questions intéressant la productivité de la chaine auteurs-lecteurs. Les solutions ne peuvent être qu'interprofession-nelles. L'interprofession a une carte essentielle à jouer elle est condamnée à trouver des bases d'accord solides avant 1993. sinon... » On va donc poursuivre, dans les mois qui viennent, une

six syndicats de librairies spécialinégociatinn pragmatique, à tout petits pas, toujours sous la sées, oot refusé de signer le protomenace d'un coup de firre des «grandes puissances», Hacbette cole d'accord mis au point, autour du médiateur Patrice Cahart, entre le Syndicat national de l'édiet La Cité d'un côté, la FNAC et les magasins à grande surface de l'autre, que leurs intérêts à court terme incitent à mener des politiques plus agressives que consenll est un point autour duquel questinn des « offices » et sur celle

l'accurd, dans les discours au mnins, paraît s'être réalisé : le freinage de la surproduction.

« Plus on sort de livres, moins ils vivent longtemps », snuligne Jérôme Lindno, qui fait remar-quer que les éditions de Minuit publicront en 1991 le même combre d'nuvrages qu'en 1948 : une vingtaine. Même constatation chez Serge Eyrolles: « Nous devons nous adapter au marché. Il n'est pas raisonnable de faire de plus en plus de livres alors que le lectoral baisse. » Claude Durand aononce, dès cette anoée, une diminution de 10 % du numbre de ses parutinns, l'abjectif à atteindre à moyen terme étant de 25 %. Grasset annonce également une baisse de 20 % au second semestre. Mais chacun sait que ces bonnes résolutions sont fragiles. Uo effort de modératioo a été enregistré en septembre, mais, si les résultats o'étaient pas bnns, la teotatioo serait grande chez combre d'éditeurs de se refaire de la trésorerie en inondant les librairies de nnuveautés en janvier.

#### Image de qualité

Le problème n'est pas seulement economique et quantitatif. «La surproduction amène à sortir trop de bouquins qui ne sont pas bons », constate Serge Eyrolles. Trop de livres paraissent qui ne sont ni nécessaires ni même utiles. Bieo d'autres, produits dans la bate, oe soot pas finis, ni daos leur contenu ni dans leur élaboratioo matérielle. Coosciemment ou non, les lecteurs enregistrent cette dégradation du produit-livre. Elle n'est peut-être pas étrangère à cet éloignement de la lecture qui affecte la frange du public la plus fragile, la moins accrochée au livre, et que confirment les résultats relativement médiocres de France-Loisirs. Le livre ne pent espérer résister à la concurrence des autres formes de lnisirs qu'en retrouvant son image de qualité, d'excellence et, pourquoi pas, de prestige.

Рісте Lераре



plupart des entreprises. Alors, oubliée la panique de juin, écartées les prophéties de malheur, chassés les oiseaux de mauvais augure? Il serait manvais pour le livre et pour son avenir que s'entretienne un climat de morosité et de repli frileux. Plus que tout autre, les métiers de la chaîne du livre ont besoin d'enthousiasme, d'andace, d'iovestissement affec-tif. Mais il serait tout aussi dommageable que soit oublié le bon usage de cette crise de conjonc-

Tout d'abord parce que la conjocture défavorable n'aurait jamais provoqué des déséquilibres de cette ampleur si elle ne s'inscrivait pas dans une évolution qui fragilise les métiers du livre. Après one progressioo spectacu-laire dans les années 1950-1970, le livre français coonaît, depuis une quinzaioe d'années, une période de stagnation. En chiffre d'affaires calculé en francs constants comme eo oombre d'exemplaires produits, l'édition française, bon an mal ao, est demeurée au niveau qui était le sien en 1980, l'augmeotatino importante du nombre de titres produits étaot anoulée par la baisse du tirage moyeo de ces titres. Il s'agit là, très probablement, d'une évolutinn de société irremédiable que la réceote enquête sur les pratiques culturelles des Français confirme : la concurrence des autres médias culturels apparus depuis un demi-siècle, largement répandus depuis vingt ans, a ôté au livre la royauté absolne dont il bénéficiait.

Il est même étonnant qu'il résiste si bien, tant dans la place qui lui est réservée dans le budget apporter de l'argent qui aurait ail-leurs une rentabilité beaucoop plus grande et mieux assurée. Lorsque le nouveau PDG des édi-tions Balland, Jean-Jacques

solde par un bilan positif pour la ché plus étroit, plus sollicité, plus d'Olivier Orban. Restructuration difficile. La mioi-crise du printemps dernier a montré comment les uns et les autres réagissaient à une récession. La première réaction est de type gestionoaire: on fait valser les

têtes, on «restructure» - entendez : on licencie, - on cherche à faire porter sur d'autres mailloos de la chaîne le poids de ses dissi-cultés. Chez Hachette, on se sépare du patron du groupe livre. Jean-Claude Lattès, qui venait de l'édition, pour le remplacer par un PDG, Jean-Louis Lisimachin, et par un directeur général, Jean-Claude Perpère, étrangers à l'univers éditorial; mais on remplace aussi, à la tête de Stock, après avoir npéré une drastique compressino de personnel, un gestionnaire, Alain Carrière, par un éditeur, Claude Durand, qui a, il est vrai, obtenu à la tête de Fayard les meilleurs résultats du groupe. Claude Durand va réduire sensiblement la production de Stock afin de rétablir l'équilibre finan-cier de l'entreprise. Cet équilibre atteiot, dès l'an prochain espèret-il, il compte progressivement redevelopper cette maison presti-gieuse... créée en 1708. Il constitue pour cela une nouvelle équipe éditoriale que dirigera, à partir du 1ª octobre, Monique Nemer qui quitte danc Flammarian au elle était en charge du secteur « docu-

#### « Serrer les boulons »

Avant de se reconsacrer à plein temps à Fayard - et désormais à Stock, - Claude Durand a été, pendant trois petits mnis, conseil-ler éditorial du groupe Hachette. Avant de partir, il a remis à la direction du groupe un certain nombre de propositions visant principalement « à nourrir la réflexion en cours sur les moyens d'améliorer la fabrication, la com-mercialisation et la distribution du livre». Il n'en dira pas plus : c'est désormais aux patrons de décider. Reste à savoir si Hachette est capable de sortir d'une logique purement industrielle et si, au bout du compte, les pertes de la Cinq (plus de 1 million et demi de francs par jour) et l'endettement considérable du groupe (plus de 9 milliards malgré les ventes récentes d'« actifs non straté-

encore chez Flammarion, accompagnée de licenciements : Arthaud est intégré dans la maison-mère, dont il devient une simple collection, et l'autre filiale, Aubier, rassemble désormais, sous la directioo de Lnuis Audibert. l'ensemble des ouvrages de scieoces humaines édités par Flammarion. Ces manières de « serrer les boulons » n'impliquent pas de réels changements de politique.

Parfois même, Inrsqu'il s'agit d'améliorer la situation financière d'uoe maison en faisant aux libraires des conditions de vente plus draconiennes, en cagnant encore sur leurs marges, on assiste à une nouvelle détérioration de la chaîne du livre dont tout le moode, à terme, fait les frais. C'est ce que répète, depuis des années, Jérôme Lindon, le patron des éditions de Minuit. Il a le sentiment cette fois qu'on commence à l'entendre: « Dans notre sys-tème, le maillon faible, c'est la librairie. C'est sa santé que l'on doit restaurer si l'on veut que la chaîne continue à fonctionner. Les grands groupes n'ont pas voulu le savoir, et ce qui leur arrive aujour-d'hui, ils l'ont bien cherché. Ce n'est pas en réduisant d'un demi-point la marge des libraires qu'on fera prospèrer sa maison. Aujourd'hui, les grandes maisons qui ont le mieux résisté à la dépression du printemps. Gallimard, Le Seuil, sont celles qui entretiennent avec les libraires les meilleures relations commerciales. x

Comme en écho, un éditeur de livres d'art, Philippe Munsel, PDG de Cercle d'art, affirme : «Le libraire n'est pas un distributeur. J'ai depuis longtemps la conviction que la librairie est l'uni-que mèdia pour la diffusion du livre d'ari. La logique a donc voulu que, sans relache et avec la plus grande détermination, nous cherchions à comprendre les situations. les contraintes et les exigences des libraires. » Et Philippe Monsel propuse, par exemple, aux libraires, plutôt que de retnurnes les livres du Cercle d'art qu'ils n'auront pas vendus, de les garder sur leurs rayons jusqu'en septem-bre prochain et de ne lui les payer qu'à ce moment-là.

Le 4 septembre, la Fédération

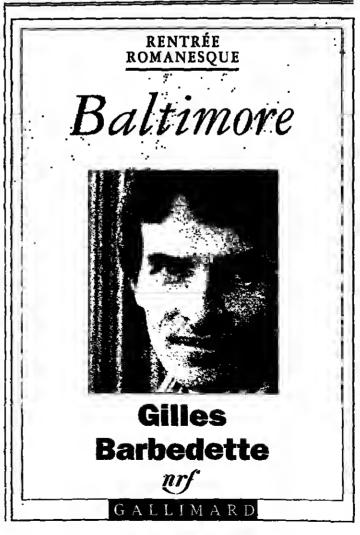

Liverpool marée haute, le deuxième roman de Luc Lang : la recherche éperdue du vrai destin d'un homme, par un autre

LIVERPOOL MARÉE HAUTE de Luc Lang. Gallimard, 318 p., 110 F.

Quel plaisir de lire de nouveau Lue Lang, dont le premier roman, Voyage sur la ligne d'horizon (1) marquait une entrée discrète et assurée dans le cercle de ceux 'qui n'écrivent pas pour asseoir leur réputetion, mais pour des raisons plus secrètes, plus obscures, plus graves eussi, Après evoir dessiné les contours de quelques vies minuscules, dans le nord de le France, entre des champs de betteraves et une bretelle d'autoroute, Luc Lang, pour ce deuxième livre, e traversé la Manche et entraîne son lecteur, sur trois cents pages, dans une folle équipée, artistique, littéraire et policière, sur les docks et dans les musées de Liverpool,

Que peuvent bien evoir en commun les docks et les musées? Au départ, un accident. Lors du déchargement d'un cargo, un lot d'ohjets d'art en provenence d'Afrique, attendus par Sir Abel Manson, directeur de la Welker Art Gallery, se frecasse sur les quais, tuant un ouvrier. Un homme coiffé d'un paname profite de la confusion pour voler quelques-uns des objets et s'en-

#### Ultime courtoisie

A partir de là, il sout suivre Luc Lang aveuglément, se laisser aller au mouvement qu'il souhaite donner à son roman. Si l'on aime les descriptions, le raffinement, si l'on aime à s'attarder sur les décors, les objets, les visages, bref si l'on aime quitter un moment sa triste réalité pour la vérité d'un récit, on est comblé. Même si Luc Lang, pris lui-même dans son histoire, dans sa jubilation de se sentir mieux maîtriser soo talent d'écrivain, a voulu «trop en mettre», trop en dire dans ce Liverpool marée houte, on ne peut «décrocher», tant il a su donner à la figure absente du héros, Abel Manson, un destin mystérieux qu'oo voudrait décou-

Abel Mansoo était done le conservateur de la Walker Art Gallery et le commissaire général de l'exposition « Un siècle d'africanismes 1850-1950 », qui doit merquer l'ouverture de la nouvelle Tate Gallery de Liverpool, dans les docks. C'est son assis-



Luc Lang : l'abondance et la justesse des mots

tant, Martin Finley, qui est le narrateur du roman. A quelques semaines de l'ouverture de l'exposition, Abel meurt dens un accident de voiture en forme de suicide. Martin Finley se retrouve soudain en charge de cette exposition dont il n'était qu'un exécutant. Il se retrouve surtout aux prises avec Abel disn'avait pas soupçonné jusque-là l'importance dans sa propre vie. dont il n'evait pas mesuré à quel point il l'intriguait et le « déran-

Martin doit ainsi s'interroger sur l'ettitude bizarre de l'étrange sccrétaire d'Abel, sur la photo de femme collée sur le mur, qu'il découvre eo voulant modifier l'agencement du bureau, sur les activités de musicien d'Abel, qui tenait l'orgue de l'église St. Andrew. Il découvre que, dans ce

qu'Abel exhibait de lui-même un homme seul, libre, indépendant, passionné de muséologie, aimant un peu trop boire et malmenant ses nuits -, il ne fallait voir qu'une posture, une ultime courtoisie pour dissimuler les tragédies d'une existence : un enfant mort, un mariage cassé, la fuite d'une femme, une rencontre fortuite avec elle cinq ans après leur séparation et, à partir de la une dérive définitive.

#### **Fatigue** de la vie

On accompagne Martin Finley, troublé par ses découvertes et maladroitement désireux d'en savoir « plus long », d'église en bar, de port en musée, dans son enquête difficile et ses récits enchevetrés. Selon son goût, on s'ettache à la figure d'Abel splendide, excessif, monstrueux parfois, déchiré, ebattu, pathétique, meis jamais pitoyable - , à celle de sa femme Julia, au singulier heau-frère, le capitaine du port, Graham Griffiths - qui voit d'un meuvais œil la « colonisation » des docks, « une manière obscène de vitrisier lo planète à coups de musées et d'espaces de loisirs » -, au sulfureux frère d'Ahel, Jason, ou à cette exposition improhable et aux objets africains qui jalonnent et organisent le roman.

Dans ce livre qui joue sans cesse sur «enquête» et «quête», les deux se fondant dans l'emhrasement final, Martin se perd et se trouve sur les traces d'Ahel, se confondant parfois evec lui en se laissant aller à le même fatigue de la vie. En dépit de la profusion de ces destins croisés, de ces bistoires mėlėes - jemeis confuses, meis dont ehacune aureit pu constituer un petit roman -, on se passionne pour le destin d'Abel et pour celui de Martin qui finit par se résumer à une recherche éperdue de la vérité d'Abel Manson.

Avec Luc Lang, il est impossible de ne pas avoir du plaisir, si on est séduit evant tout per l'abondance et la justesse des mots, et par l'acharnement des ecrivains à construire leurs obsessions. On est déjà impatient du prochain roman

Josyane Savigneau

(I) Gallimard, 1988,

# La vieille dame haineuse

عُكِذًا عِنَ الدُّصِلِ

LA VIE COMMUNE de Lydie Salvayre, Julliard, 129 p., 80 F.

Est-il bon, est-il méchant, le talent de Lydie Salvayre? Drôle d'affaire, le talent, quand li fouaille dans les chairs gangrénées. L'ennée darnière, la Déclaration (1), son premier roman, très remarqué, avait interloqué le lecteur, littéralement. Un homme déclarait sa haine à une femme qui l'avait quitté, et cela sonnait input en littérature, cette violence, ce vomissement de l'autre, tant de dégoût, et si drôle. De toute évidence, un écrivain, Le Evre, trèe court, ne soutenait pas de bout en hout l'intensité, l'originalité des premières pages. Sinon e'eût été le chef-d'œuvre, eu premier essai. Rare, quand même, le coup du Voyaga au bout de la nuit, de la Nausée, de l'Attrapa-cœur. Mais, du moment qu'on la situait dans cette échelle des valeurs, un attendait Lydie Salvayre à son deuxième roman.

La Vie commune est encore un roman court, le sujet est mieux centré, le rythme sans défaillance (elle ewinque, cette femme), le récit avance sur le tempo de le haine qui, à force de se refréner, monte jusqu'à la folie (elle est psychiatra, au civil, cat acrivaint.

Mais le sentiment est moins neuf. Détester le nouvelle escrétaire, pour celle qui était première dans la place, c'est sans doute plus douloureux que, pour un homme, ne plue pouvoir souffrir l'idée d'avoir aimé une femme ; pour le lecteur c'est moine inattendu. Tempête soue un crâne, parano au bureau, avec des personnages de sitcom, c'est-à-dire noue

### « Je l'abhorre.

je l'abhorre » Suzanne, à qui cette horreur arrive, le raconte à qui veut l'entendre. A son volsin de paller, à son docteur, à se fille, qui ne veut pes, à vous, en a'agrippent : elle ne supporte pas sa nouvelle collègue dans l'agence de M. Meyer, publicitaire. Cette personne est vulgaire, elle empeste le vétiver, elle ne respecte pas M. Meyer (" Meyer, c'est pes un nom juif?" me lance-t-elle brusquement »), elle halt Charles Tranet (cet cela, je ne puis le lui pardonnera), elle a un fils qu'elle appelle Steve («à. cause da Steve McQueen»). **■ ELLE MACHE DU CHEWING-.** GUM » imajuscules de l'insupportable). Le chapitre 7 tient en ces mots ; « Je l'abhorre, je l'abhorre, ja l'abhorre. » Chapitre 8 : «Tu l'adores? – Ma file ne m'écoute

se tenir, ira de mai en pis. Jusqu'à imaginer que c'est elle qui a servi de repoussoir pour le conception du personnage de la jeune fille éclatante dans le film publicitaire auquel l'agence voue tous ses soins.

Car elle vieillit, Suzanne. Il est tempe de la mettra au rancart, après trente deux ene de serrices. Elle le sait. Elle se précipite danc le piège, danc la dépres-sion : on la vire: La Via commune, son titre l'indique, est un roman social. Le talent de Lydie Salvayre est cans compassion, heureusement; sans colère non plus. On le dira allègre et définitivement surpris devant la cruauté

et la bêtise de notre monde. Un mot du style : il est dana les trouvailles, et il y en e une par phrece ou presque, Ainsi : «La nuit venue, lorsque mes pensées remontent da leur noyada, je repasse dans me tête tous les mots qu'elle a dits et tous ceux que j'ai dits. J'affine ma tactique. Je révise mes plans. Je suis impi-toyable. La partie sera dure, je le sais. Et chaque phrase comptée. » Nous guetterons Lydie Salvayre à aon troisième roman, avec un sujet plus grand, à sa

Michel Contat

# Drame aux antipodes

La sauvegarde d'une île du Pacifique contre l'avidité des hommes : un roman écologique de Bruno Racine

AU PÉRIL DE LA MER de Bruno Racine. Grasset, 209 p., 92 F.

A l'instar de Nicolas Saudray, qui cache sous ce psendonyme l'actuel directeur de la Monnaie, Bruno Racine, lui-même directeur des services culturels de la Ville de Paris, est un de ces «énarques » que leurs hautes fonctions ne détournent pas de la littéra-ture. Ils y cherchent une évasion, un équilibre intérieur, un recours contre le temps, trop émietté, où ils agissent. Plus d'un trait les rapproche : l'originalité de leurs sujets, la gravité de leurs personnages. L'Histoire les tente, mais aussi les grands problèmes du jour, qu'ils s'attachent, avec plus ou moins de bonheur, à rendre romanesques. Il en résulte des créations viriles, altières, riches en références et opposées dans leur

Bruno Racine a été remarque, dès ses débuts, etc. 1982, pour le Gouverneur de Morée (1). Ce promier livre qui oscillait entre Venise et l'Argolide mettait en scène les bâtisseurs réels de la for-teresse Palamède de Nauplie, au début du dix-huitième siècle. du Père Joseph, l'étrange «éminence grise» de Richelieu, en le montrant dans les contradictions où le jetaient le service de l'Etat, qui dictait la guerre, et le service de Dieu, tout de dépouillement et de charité (2).

Aujourd'hui, ce romancier exigeant et peu banal rejoint le monde contemporain, quoique à nos antipodes. Il plante au cœur de son nouveau roman un îlot du Pacifique, riche en phosphates, qu'une puissante société minière internationale exploite jusqu'à menacer son existence. La mon-

national, juriste passionné de géo-logie, est désigné. Il sera le narrateur de ce roman dont l'enjeu est la sauvegarde d'une terre cootre l'evidité des hommes et qui devrait faire frémir Brice Lalonde. Contrepoint sentimental

gloire de l'île au milieu de l'océan

est en train de disparaître tant on e creusé ses flancs qui s'éboulent.

Un roi- anx-contames pittores-

ques, pressentant le danger, veut faire réviser les accords, evanta-

geux mais mortels, qui le lient à la société minière. Un expert inter-

Bruno Racine accomplit là presque une gageure : rendre poignant un drame géographique et écologi-que. Il y déploie la connaissance qu'il a des stratégies employées par les puissances financières. Mais, conscient de l'ingratitude de son suspense, pourtant réel car le lecteur se passionne lui aussi pour la survie de Soaru, il imagine un contrepoint sentimental au désastre qui menace l'île.

L'arbitrage que le narrateur-avocat-géologue doit rendre néces-site sa présence à Rome, où vit une semme qu'il a nimée puis quittée quelque dix ans avant son mariage. Les fissures qui ébran-lent le sous-sol de Soaru trouvent ainsi leur écho dans le désir qu'il éprouve soudain de renouer evec son ancienne maîtresse. La géologie devient ici le symbole de la mémoire. Un dno sentimental, qui a pour cadre envoltant, poétique, Ostie, puis Rome, puis Viterbe, des cités au passé prestigieux, des caus au mass parsi-gieux, s'engage entre les deux amants. Il restera sans plus d'effet sur le vie de l'arbitre que ses conclusions, pourtant solidement conclusions, pourtant solidé étayées, sur le sort de l'île.

Au peril de la mer, titre que sur plombe Pombre du Ment-Saint-Michel, autre îlot qui n'est, Dieu merci, pas menace, tranche vigon-reusement sur la production saisonnière. Il nous entraîne de l'ilalie, bien connue de l'anteur, à une le oran connue de l'ameur, a une lointaine Océanie, od se posent les problèmes du tiers monde. Le charme qui s'y développe vient, bien entendu, de l'amour et du vieux monde. Mais, dans son contrepoint fondamental entre la sécheresse du droit, l'usure des matique d'une terre et la vibration d'une tentation amourellée, s'in crit un roman, original d'un grande qualité.

endre dami le ··· it sie est d Algeria hien Jose

ill ferun in. ...nc ! aidees i, is conf avolte? Ro ongantine MUNICIPAL SINE, VIL CA et public Equiponire en hébres gement presmiter mot &

gicare aice un spre geraff en tant le debut age luf le chemin don eguras de la créntion call test of ather, en a plein delire par un mail a princ de cimo fartigier main-en-Laye. gamiant, Ruth, dix-sapt. marete ton histoire & al destarna de service min charge ses derette il imposer en beseit

destruction

amiers rations ronfig

ne la distance dui de

arenahe delhace deven

inna-patric de l'al zau le amentie W

terofondeur et reisef de 2000 Deit le milita Ele répete qui psychait in de misers comprendie The patient, ce double as les replies de l'income amplique mais l'ent uson de faire configue E la confession de l'an are se melent pour servir E 1: mireir grossissant. mon savante qui nom in douleur d'un homme 'à deut de sa femme, de in l'amour sanction and un homme et d'une

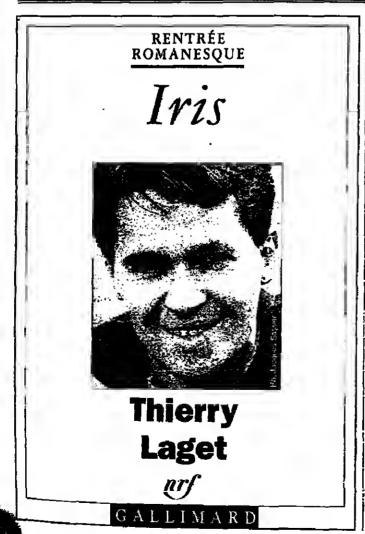

#### classicisme à toutes les modes. tagne aux trois pics qui faisait la Suite de la page 19 fois de plus d'être « libre » ou « jugė », cette formule terrible : C'est en pensant à Sade que « Toutes les lois de la raison sont Robespierre va attenner méconnues en ce qui me concerne. » Sade, dans le théâtre

l'athéisme comme « aristocratique » et tenter d'instaurer le culte de l'Etre suprême (ce qui nous conduit d'ailleurs à conclure que tout athéisme qui n'est pas aristocratique n'en est pas un). Et voici une enigme résolue : si l'on n'a pas trouvé Sade le 8 thermidor à Picpus pour être mené à la guillotine sur ordre de Fouquier-Tinville, c'est tout simplement qu'il a trouvé dans l'actrice Constance Quesnet - surnommée par lui « Sensible » - une complice idéale permanente (toujours ces femmes qui aiment Sade !), laquelle e pu emprunter de l'argent et payer. La corruption se pratiquait beaucoup, bien entendu, sous le masque de l'épuration vertueuse ; elle n'a peut-être jamais si bien fonctionné que sous l'incorruptible lui-même, ce qui permet de mieux comprendre ce mot du marquis : « Ma détention m'o ruiné. »

La Présidente, Robespierre, Napoléon : voilà la trinité refoulante qu'on pourrait dire virtuelle en tous temps. Ses employés, fonctionnaires de censure, sont ceux que Sade appelle e les scrutateurs, les abréviateurs, les commentoteurs, les réformateurs ». Quelle dérision de voir l'un des plus grands écrivains français écrire à Fouché, en réclamant une

aliéné de Charenton, n'est plus, selon l'expression du sinistre Barras, qu'une e anomalie au milieu de l'espèce humaine ». Anomalie extrême parce qu'il a

écrit Justine et Juliette, mais surtout, rien ne réussissant à le briser, parce qu'il continue sans fin à écrire, malgré les surveillances constantes, les délations, les vexatioos, les perquisitions, « les bêtises, les platitudes ». Il ne cède pas sur son désir, il utilise chaque occasion de plaisir, et même s'il se plaint (et pour cause), nous savons aussi qu'il s'amuse.

Les manuscrits sont saisis et

détruits? Tant pis, c'est comme s'ils existaient dans une autre réalité, au-delà des murs et des pages. Deux personnes l'ont rencontré vers la fin de sa vie à Charenton. un soir de spectacle donné par les fous sous sa direction. Un journaliste se rappelle « un vieillard à la tête penchée, au regard de feu... Il me parlo plusieurs fois avec une verve si chaleureuse et un esprit si varie qu'il me fut très sympathique ». Et puis nne jeune actrice, débutante à Paris. Mª Flore : « Il ovoit conservé de grandes manières et beaucoup d'esprit. »

Philippe Sollers

八种比

SERECHIT de Rolland Doukhan Denoel, 367 p., 120 F.

Le personnage effondré dans le cabinet d'un psychanalyste est-il Jean Attal, «israélite» d'Algérie (médecin à Paris) ou bien Joseph Aouate, son compatriote, professeur de lettres, juif lui aussi? Et quel guérisseur de l'âme l'aidera mieux à se retrouver, le psychanalyste on un rabbin ashkenase qui recueille, ini aussi, la confession d'un homme révolté? Rolland Doukhan, ne à Constantine, âgé de soixante-trois ans, vit en France depuis 1947 et publie aujourd'hui un premier roman, Berechit, ce qui signifie en hébreu commencement, premier mot de la Genèse.

Le texte s'ouvre avec un apparent fait divers, en fait le début d'un voyage sur le chemin douloureux et ardu de la création. Joseph Aoute, veuf et athée, est trouvé en plein délire par un ouvrier devant la porte du cimetière de Saint-Germain-en-Laye. Son unique enfant, Ruth, dix-sept ans, vient d'y être enterrée. Hospitalisé, il raconte son histoire à Jean Attal, l'interne de service qui prend en charge ses déréglements. « J'ai toujours eu besoin d'inventer, de créer, un désert, un royaume, un prince, un plombier ou un médecin. Je sais bien que l'invente ce pays où je fais mar-cher et parier ma fille... que je la place au milieu d'autres humains. vivants et simples », avoue Joseph Aouate, porte parole de l'auteur qui pratique le «mentir vrai» avec une maîtrise consommée.

product to the or

ŧ .

 $\mathcal{V}^{\Sigma_{n}} : \Xi_{2n}^{\Sigma_{n}} \to \pi^{-1} \cdot \pi^{-1} \cdot \pi^{-1} \cdot \pi^{-1}$ 

/ t. v.:5

#### Construction savante

Les premiers jaions sont plantés, le biographe s'efface devant l'inventeur, la distance qui donne au récit profondeur et relief est établie elle aussi. Déjà le médecin, bouleversé par le discours d'Aouate, le répète au psychanalyste, afin de mieux comprendre son étrange patient, ce double caché dans les replis de l'inconscient L'agencement semble quel-que peu compliqué mais l'écrivain a raison de faire confiance au lecteur. La confession de l'un et de l'autre se mêlent pour servir au roman de miroir grossissant, construction savante qui nous restitue la douleur d'un homme frappé du deuil de sa femme, de son enfant, l'amour sanctionné par la mort d'un homme et d'une



femme venus en France de très loin, enfin la nostalgie des com- la jenne existence de Joseph mencements perdus dans la brume des temps.

Joseph Aonate grandit à Constantine où les communautés arabe, française et juive se cotoient sans trop se mélanger. Sa mère, sage et analphabète, l'habitue à la fréquentation des personnages bibliques et aux contes orientaux, où le sacré s'avance sur la pointe des pieds, masqué par les menus incidents quotidieos, métaphores qui a'égrènent tout au long du roman et lui donnent son incomparable saveur. L'enfant, inventif et curieux, se fait déjà surnommer par ses camarades Adonai, chez les juifs une des appellations du Créateur dont le nom ne doit jamais être prononcé. « Vivre comme Dieu en France » n'est pas un vain mot pour l'écolier fasciné par Montaigne, Descartes et

Aonate ne se fait pas attendre. Dans le Constantinois, soumis pendant la guerre à l'autorité de Viehy, les juifs sont exclus do lycée français. Pour l'enfant qui aimait chanter avec toute sa classe, « Maréchal nous vollà », e'est l'effoodrement. Plus tard, lorsque sous le soleil de l'indépendance, il n'y aura plus de place pour les différences, ces juifs, enracinés depuis des siècles en Algérie, doivent s'enfuir tout comme les colons français. Troi-

La seconde fissure qui lézarde

sième rupture, troisième rejet acceptés par l'adolescent avec davantage de sérénité car son seul ami, Kaddour, arabe, poète et révolutionnaire, lui avait enseigné les vertus de «l'internationalisme prolétarien ». Eo ce temps, la pinpart des jennes ne pnuvaient pas encore deviner que ces grains léninistes deviendraient les grosses pierres des lapidations à venir. A Paris, Jnseph Aouate

demeure toujours fasciné par les

faux prophètes. C'est dans une cellule du parti qu'il reocontre Sarah, juive d'nrigine polnnaise, sa future épouse. Elle ignnre encore les eirconstances de la mort de sa mère, déportée par les nazis à Maidanek, Comme Joseph, Sarah s'imagine que seul le communisme peut empêcher la récurrence de l'horreur. Leur amour fou, lieu magique de rencootre cotre l'incandescence méditerranée one et les neiges de l'Europe nrientale, ne se laisse pas nourrir trop langtemps par cet idéal déjà devenu un tombesu vide. Car très vite la lucidité du couple l'emporte sur la manvaise foi des maoipulateurs stali-

#### Job imprécateur

Alors que Ruth, leur enfant, vient de naître, Sarah et Joseph quittent le parti. Mais quand Sarah apprend la fin atroce de sa mère dans le camp, révélée par un aurvivant, elle se suicide, victime tardive des SS, autant que du messianisme mensooger. Joseph élève seul l'enfant. Pragmatique et studieuse, sans illusions mais consciente d'une identité brandie comme un étendard, Ruth entamera une liaison avec Pierre, Français de vieille souche. La mort cepeodant vicodra frapper encore, abandoonant le conteur devant le cimetière où aliait reposer Ruth, emportée par une tumeur maléfique. Aiosi s'achève la confession d'Aouate.

Mais qui done usurpe l'identité du narrateur, Aouate, Job impréeateur en quête d'uoe justice improbable, d'un Adoos trop lointain, ou bieo Attal, tourmenté par l'appel d'une genèse toujours recommencée, qui décide d'entrer en analyse comme eo religioo? Pour ceux qui ne douteor pas que « je est un autre », cette questioo ne se pose plus: le désespéré se meurt sur no lit d'bôpital; un être oouveau, conforté par la foi, choisit de parler dans le cabinet du médecin de l'âme, au silence tout aussi tooique que ceiui, fraternei, du rab-

Les écrivains qui arrivent à inscrire dans le mouvement convulsif de l'Histoire un destio individuel, tout en soulevant l'interrogation do commencement, ne sont pas nombreux. Parmi ces rares élus, dans le jen incertain de la création. Rolland Doukhan a réussi un coup de

Edgard Reichmann

## L'amour en grève

Hennebont, 1906 : les ouvriers des forges cessent le travail. Yves rencontre Fanny...

LES MAINS DE JEANNE-MARIE

de Gisèle Le Rouzic. Ed. Viviane Hamy, 294 p., 119 F.

Pour snn premier roman, Gisèle Le Rouzie n'a pas craint de s'écarter des mndes. Optant pour une esthétique naturaliste, elle ancre son récit dans la réalité sociale d'une région onvrière et révulntioonaire de Bretagne en 1906, Elle, fait se renenntrer uo hamme et une femme soumis au déterminisme de leurs caractères et de leurs origines. D'un côté, l'instituteur Yves Le Braz, fils de cordier, qui, arrivant de sa eampagoe natale, est d'ahned réticeot devant el'écarlate violent et le noir funèbre » d'uoe cité sidérurgique qui s'accorde mal à sa sensibilité bucolique, à son goût de la rêverie et des poésies champêtres. De l'autre, Fanny Le Garree - dont le fils, Michel, est l'élève d'Yves Le Braz, issue du prolétariat ouvrier, « au visage d'ange et à l'âme de guerrier » qui, engagée dans l'action,

flamme de ses indignations. Les grèves qui paralyseot les forges d'Henoeboot - l'auteur évoque avec sobriété la misère qui en résulte chez les ouvriers - exacerbeot les rapports entre les deux protagooistes : Yves Le Braz, qui exerce soo métier avec uoe «ferveur sacerdotale», croit en la capacité des maîtres à a bâtir un monde plus juste et plus harmonieux » et en l'émancipatico des humbles par l'école. Fanny, emportée par sa foi de propagandiste et fidèle à soo instinct de révolte, ne

« brûle les heures de sa vie » à la

### Absence

compte que sur la lutte lmmé-

diate, sur le terrain.

La tension entre le calme analytique, la persuasino courtoise d'Yves et la furie militaote de Fanny crée la dynamique du roman. Par sa fierté railleuse, Fanny provoque sans cesse Yves, l'éprouve dans ses « nacrages les plus profonds » et parvient même ébranler sa ecoviction de « l'unité de l'esprit et de l'ordre caché du monde ».

La fascioation inquiète, presque apeurée, qu'il resseot devant la ferveur messianique de Fanny se transforme en amour. Mais la passion qu'ils vivent est si rapide,

si discrètement évoquée par l'auteur - en quelques scènes de sensualité furtive - qu'elle semble à peine une balte dans la confrontatinn de leurs idées. Après la capitulatinn des grévistes, Fanny partira vers une autre réginn -« où les hammes gagnent leur pain dans le mir de la terre» - et Yves retournera aux idéaux de son travail, à sa visinn d'un monde qui serait gouverné, un jour, par « le savoir et les lumières

de l'esprit ». Oo pourrait sourire d'un certain schématisme sentimental, du lyrisme pédagngique dont témoigne l'écrivain. On ne le fait pas tant est grande la sincérité de Gisèle Le Rnuzie. Malgré des lourdeurs dans l'exposé des théories de l'époque et une volonté trop appuyée d'une « mise au pnint » des sentiments, un charme frais émane de ce roman. Il vient de la modestie chaleureuse avec laquelle l'auteur suit ses personnages, de snn absence de ruse littéraire, de son refus d'exploiter tout pathétique, dans un style qui vise plus à la clarté qu'à l'effet. Aussi, à l'heure nu s'éteignent les idéologies des Grands Soirs, Gisèle Le Rouzie redonne un sens ardeot à cet ancien besoin de justice humaine, inearné daos les mains de Jeanoe-Marie - l'insurgée de la Commune, modèle de Fanny qui tremblent d'iosoumission « au grand soleil d'amour chargé», comme le chantait Rim-

Jean-Noël Pancrazi



### Cendres ardentes

La pitié magique de Tahar Ben Jelloun pour les victimes de la guerre du Golfe

LA REMONTÉE DES CENDRES de Tahar Ben Jellown

Sevil, 144 p., 75 F.

Des milliers de victimes de la guerre du Golfe sont restées anonymes. Tahar Ben Jelloun a voulu leur rendre hommage car, pour lui, oublier, se taire, «pourrail ressembler à un délit, un crime ». Dans un poème dénué de tout ressentiment, où les strophes se développent en de lents tourbillons de mots pareils aux voiles de cendres qui se détachent de la terre calcinée et s'élèvent vers le ciel, il retrouve la trace des ensevelis, les identifie, rend

Puis le poète s'efface, redonne une voix aux disparus. Le poème devient un chœur où chaque victime exprime son regret de ne pas avoir en une sépulture décente, un lien où déposer ses dernières volontés. Ce sont des humbles qui se sentaient déjà « petits » dans leur rue, dans leur vie : l'un rappelle qu'il a jadis été heureux avec juste une fontaine, « un jardin et quelques livres », l'autre qu'il a aimé « l'araq et la fleur d'oranger ».

une forme aux visages « annulés »

Grâce à la pitié magique de Tahar Ben Jelioun, les morts paraissent s'animer, se lever et entreprendre un voyage qui les ramène depuis «l'arrière-pays de la démence» nu ils sont tombés sous un éclat de bombe ou une balle perdue. Ils viennent offrir aux vivants les « années qui leur restaient à vivre » et nous demandent en échange de leur dire qu'ils ne sont pas morts pour rien. Pour Tahar Ben Jelloun, ils ne forment bientôt qu'une seule silhonette : celle du martyr éternel qui a fait toutes les guerres, est « mort plusieurs fois » et ne « cesse de renaître»; ses yeux « voient loin, au-delà des murs et des montagnes. Au-delà de tous les silences».

Mais Ben Jelloun ne nnus impose pas sa présence, ne cherche pas à éveiller notre remords, ne sombre jamais dans l'amertume de la dénonciation. Il nous fait simplement écouter la prière de l'ab-sent. Grâce à la tristesse pacifiée du poème, à son lyrisme tranquille qui épure le désespoir de strophe en strophe, Ben Jelloun rend une dignité à toutes les victimes et assume magnifiquement son devoir de poète : ne pas laisser retomber les cendres sur les vies

J.-N. P.

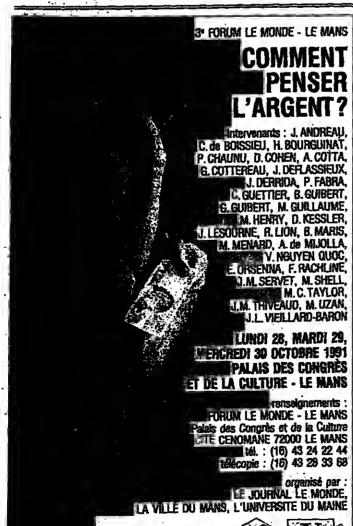

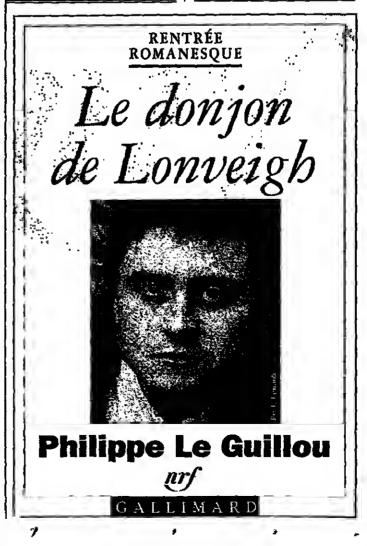

#### LA RENTRÉE LITTÉRAIRE

### L'ordinaire du réel

**LES GENS** 

de Jérôme Bequiour. POL. 144 p., 79 F.

Ils sont encare légion, les héritiers, légitimes ou non, da la tradition réelista. Lea romanciars semblent même ne davoir jamais se lasser da mettra la réel, ce fau follet, ce furet de la littérature, à l'honzon de leur ambition ou da leur rêve, Mais, à vrai dire, le problème reste pour aux celui da la distanca. L'horizon, c'est un peu loin at puèra palpable, et guère epte à setisfaire un désir de sensuelle proximité. Alora, on domastique le furet, on rend le réel proche, familiar, on le réduit à la mesure d'un ragard et d'un langaga immédiets. Mais cala, bien sûr, ne peut ellar sans qualqua arti-

Mame s'il grince un peu et agace au départ, même s'il samble un pau forcé, l'artifice Inventé par Jérôme Baaujour pour écrira son premiar roman. les Gens, est propre à séduire la lectaur qui accepta d'aller audalè des premières pages.

Depuis la siècle passé, la tentation réaliste a évolué. On ne chercha plus le réal pour la dénoncer. Le conetat social, le combat politiqua ou Idéologique ont fait place à la volonté, à l'obsession presque, du nautre et du blenc. Le constst n'en davient souvent que plus accablent, la combat plus impossibla, Jérôma Beaujour e plecé ses Gens dans la seule perspective de cet accablement sans Issua. « Ella est

dura la réalité. Et souvent cependant, un a paur de s'an éloigner. Plus elle est dure, plus on aurait peur de perdre contact avec elle car, dit-on, à l'ignorar on devient fou. »

Quelques amis passent laurs vacancas sur la côte normands. Défilament des jours. Change-ment de décor : la banfleue parisienne, un wagon de RER, un petit logement près da la place de Clichy... Patita dispute. Bribes de conversations qui voudraient rendre visible toute la nullité du monda, Minuscula incident impuieeent à dompter « l'océan de dérrasae ». Le neutre a tous las visages, n'importe quel visage : « Ce existe peutâtre, quelqu'un d'autre? > Très ordinaire, désaspérément ordinaire, le réel ast è la mesure da l'engluamant des gastas, des mots - «C'est pénible quend tout devient lisible at qu'il n'y e rien à vivra s, - at la mesure, seule la répétition paut la donner : « J'ai très peur qua plus rien na soit jemais comme evant, da na plus pouvoir revenir en arrière dans la répétition.

Pris lui-mêma dans cetta colle du réel, le narrateur occupe una plece assaz forta at originale pour recheter les feiblesses du roman at an brouillar quelque peu les limites. Le précenca at 'épaleseur que l'auteur parvient à lui accordar, même si alle est naradoxala au regard du projet rumanasqua, dunne au roman da Jérôme Baaujour una axistenca at, somma toute, una identité bien réelles...

Patrick Kéchichian

# 1492 l'année folle

كذا من الأصل

Le monde entier s'epprête à célébrer le cinquiéme centenaire de 1492. Il n'est pas nécessaire d'être devin pour imaginer qu'à l'échelle mundiale les fastes que nous avons connus pour le hicentenaire de la Révolution française seront largement dépassés. Un peu partout s'annoncent des expositions, des films, des opéras, des congrès, des croisières... Et des livres comme s'il en pleuvait l

Ces préparatifs ne sont pas du goût de tout le monde. Il y a ceux que les commémorations exaspèrent : passer d'Ignece de Loyola et de Mozart à 1492 en attendant le suite... Il est vrai que tout est bon pour faire marcher le commerce: Christophe Colomb vient à la rescousse des agences de voyages propusant un tour des Caraïbes ou du café qui vient des îles qu'il a explorées. La commémoration, banalisée, fait partie de notre menn quotidien. Il y e. surtout ceux qui contestent l'opportunité de manifestations rappelant des événements dra-

Il est vrai que 1492 a vu une invraisemblable accumulation de faits aux conséquences imprévues et incalculables : 2 janvier, reddition de Grenade par l'émir musulnian Boabdil aux Rois Catholiques; 31 mars, décret d'expulsion des juifs d'Espagne; 17 avril, signature des accords entre les sonverains espagnols et Christophe Colomb; 3 août, départ du navigateur ; 12 octobre, arrivée à . San-Salvador. Plus la mort à Florence de Laurent le Magnifique, l'élection à Rome d'un nouveau pape, le cardinal espagnol Rodrigo Borgia qui prend le nom d'Alexandre VI, la publication de la grammaire espagnole d'Antonio de Nebrija, la première en langue vernaculaire...

Un peu partout dans le monde se sont élevées des protestations contre la glorification d'épisodes tragiques, l'exil de centaines de milliers de juifs et de musulmans, la disparition brutale de dizaines de millions d'Indiens. Beaucoup d'enfants latino-américains portent aujourd'hui des tee-shirts condamnant l' «invasion» d'il y a cinq cents ans ; et en de nombreux pays, au Mexique, au Péron, eux Etats-Unis, en Espagne... existent des comités hostiles aux commémorations.

Ces refus unt été confortés par des initiatives intempestives. Vonloir faire de Christuphe Colomb un saint était voué à l'échec. Il

La vision des vainqueurs

Comment les colonisateurs de l'Amérique ont imposé leurs manières de voir, de croire

et de penser. Un livre de bruits et de fureurs qui est une remarquable réussite

y a un siècle déjà, une tentative similaire n'avait pas abouti : le Découvreur était père d'un bâtard, ce qui rend sa cause désespérée. La tentative de béatification d'Isabelle de Castille était plus sérieuse. Faisant de la reine d'Espagne l'auteur du «miracle» de l'évangélisation des Indiens, elle a beaucoup retenn l'ettention avant d'être écartée, au début de cette année. Fort heureusement, car c'était faire injure aux communautés juives, musulmanes et indiennes.

Faut-il pour autant passer 1492 sous silence? Certainement pas, ou hien il faudrait que l'humanité entière fut frappée du pire mal, l'amnésie. A condition de ne rien oublier d'une année si riche, une belle opportunité est donnée pour de réelles confrontations d'idées, pour, peut-être, des propositions fécondes visant à rapprocher les deux rives de la Méditerranée ou bien l'Europe et l'Amérique latine. 1492, c'est un temps important de la construction des Etats, c'est l'intolérance mise en pratique, c'est l'ouverture du monde, c'est la domination coloniale. Puur nous qui manquons aujourd'hui singulièrement de repères, l'occasion ne doit pas être perdue.

Bernard Vincent

#### XIVe 24 HEURES DU LIVRE DU MANS 5 et 6 Octobre 1991

(Promenade des Jacobins)

Avec: Le Forum Littéraire, le Festival des Littératures Francophones, le Festival du Livre de Jeunesse, le Rendez-vous de la Petite et Moyenne Edition. Contact:

Lire et Vivre, 69, Grande-Rue 72000 LE MANS Tél. : (16) 43 24 09 68

### **CHIMERES**

zevue trimestrielle dirigée per Gilles Deleuze et Félix Guattari

Rédaction et abonnements : Ana de Staal 165, rue d'Alesia 75014 Paris Fax : (1) 45 45 45 97 Rens. par Minitel . 3015 ALTER \* Chimer

Distribution on librairie: DISTIQUE

### OÙ TROUVER UN LIVRE ÉPUISÉ?

Ecrivez ou téléphonez : LIBRARIE (service 18)

**LE MONDE DU LIVRE** 60 RUE ST-ANDRÉ-DES-ARTS 75006 PARIS

volumes, une histaire de la découverte et de la conquête de l'Amérique. Pour mener ce traveil, qui aurait pu en intimider plus d'un, ils **2** (1) 43.25.77.04 disposaient, il est vrai, du solide Code Minitel: 3615 MDL acquis que leur donnaient leurs ouvrages antérieurs. Rappelons seulement la Colonisation de l'imaginaire et la Guerre des images, de Serge Gruzinski (1), la Solitude des RENTRÉE renaissants. Malheurs et sorcellerie ROMANESQUE dans les Andes, de Carmen Bernand, ainsi que le livre qu'ils ont publié en commun. en 1988, De Le roman l'idôlatrie, Une archéologie des sciences religieuses. Appuyés sur ces recherches qui, toutes, ont exploré comment, au Mexique ou dans les du linceul Andes, les colonisateurs ont imposé leurs manières de voir, de croire, de penser à des sociétés indiennes, devenues étrangères à elles-mêmes, ils ont tenté le grande aventure. Pour leur premier voyage, ils ont accompagné découvreurs et conquistadores, réservant à un second volume «l'examen approfondi des attitudes des vaincus -

HISTOIRE

DU NOUVEAU MONDE

européenne 1492-1550

Carmon Bernand et Serge Gru-

zinski se sont attelés à une rude

táche : écrire à deux, en deux

De la découverte

une expérience

de Carmen Bernand

Fayard, 768 p., 190 F.

et Serge Gruzinski.

#### Retour aux textes anciens

Indiens, Nairs ou metis v.

La synthèse historique est un genre difficile, ceme par les périls : les possibles défaillances de l'information; la répétition des ouvrages antérieurement écrits sur le même sujet - par exemple, ici, les deux livres publiés en 1969 par Pierre Chaunu (2) - ou l'obligation de dire tout, ou presque, dans une forme d'histoire plus narrative que réflexive. Peu d'entreprises out su éviter ces écueils et devenir autre chose que des livres de consultation, décourageant toute lecture

Conscients des risques inhérents à un mode d'écriture historique si

ches qui donnent original intérêt à leur grand œuvre. Le premict est de faire retour eux textes anciens : enjambant à rebours une lourde bibliographie - qu'ils connaissent d'ailleurs à merveille, ils mobilisent largement les chroniqueurs et les historiens du seizième siècle, suuvent et longuement cités (y compris en langue originale dans les notes). La justification est double : rendre possible une «lecture axée sur l'exploration des vécus individuels et collectifs », donnée comme l'intention principale du livre : restituer quelque chose du « foisonnement des points de vue » lié à la dispersion des temps et des lieux, des expériences et des pensees. Le résultat est séduisant pour qui aime à retrouver dans l'histoire couleurs, senteurs et saveurs des mondes perdus.

Puur organiser une matiére immense, nos deux auteurs ont pris pour fil conducteur les modèles avec lesquels les découvreurs et les conquérants européens ponvaient percevoir, nommer, raconter les réalités étranges qu'ils rencontraient, L'inoui, l'inconnu n'était déchiffrable qu'apprivoisé dans des catégories familières. La «vision des vainqueurs» est ainsi habitée par les réminiscences livresques (« Nous disions que cela ressemblait aux choses enchantées que relate le livre d'Amadis», écrit Bernal Diaz del Castillo quarante ans après sa découverte émerveillée des villes mexica), les expériences bistoriques - à commencer par celle de la Reconquista qui fait identifier les sociétés indiennes comme d'autres Islams - et les liens sociaux de l'ancienne Europe, qu'ils soient féodaux, communaux ou familiaux, imposés, de force plus que de gré, à tout un continent. L'attention por-

différent de leur manière habituelle, tée eu répertoire d'images et de atteindre ; celle de l'or, dont la poszinski ont pris des partis bien trannisation justifie l'importance de la violences, tous les égaréments. cre près de deux cent cinquante pages aux «ancieus mondes». Suivant la piste ainsi ouverte,

Carmon Bernand et Serge Gruzinski s'ettardent sur les «préfigurations» de la colonisation de l'Amérique que sont la soumission du royaume de Grenade, réintroduit en 1492 dans les domaines des rois catholiques, et, moins connue, la conquête des îles Canaries. A partir de 1481, les malheureux Canarios (ou Guanches) subissent, avant les Mexica (inexactement appelés Aztèques) et les Incas, la dislocation de l'équilibre écologique qui assurait leur survie, la destruction de toutes leurs coutumes et valeurs, à terme, leur propre disparition. A petite échelle sont ainsi annoncées les dépopulations. effroyables (dues, pour l'essentiel, au choc microbien) qui ravageront les Caralbes, puis le haut plateau mexicain (25 millions d'habitants en 1517, 2,6 millions en 1568) et le Pérou (9 millions d'habitants en 1532, 1,3 million en 1570).

#### Le monde du silence

Un thème parcount tout le livre : la découverte et la conquête de l'Amérique ont inauguré un désenclevement du monde qui, pour longtemps, signific son « occidenta-lisation ». L'Afrique, evec la traite, et l'Asie, même si elle échappe au contrôle politique, s'en trouvent profondément ébranlées des les commencements. La « planétarisation de la domination occidentale » s'enracine dans les deux passions européennes qui habitent les explorations comme la colonisation ; celle des épices, qui fait rechercher vers l'ouest la voie directe pour les

Carmen Bernand et Serge Gru- souvenirs qui a commandé la colo- session paraît justifier toutes les

L'Histoire du Nouveau Monde es un livre plein de fureurs et de bruits, mais il fait entendre aussi le silence - ce silence qui fige Tenochtitlan (Mexico) lorsque l'immense cité tombe définitivement eux mains de la poignée d'Espagnols qui ont soumis tout un peuple et qu'est fait prisonnier son dernier souverain. Bernal Diaz del Castillo, le chroniqueur de la conquête de la Nouvelle-Espagne, n'oublicra jamais ce moment extreme, qui suit le tumulte « Naus sommes restés aussi sourds qu'un homme qui se serait trouvé au-dessus d'un clocher à l'instant où, après avoir entendu carillanner de nombreuses cloches, les sonneries se seraient soudain arrêtées ; et cela je le dis à dessein parce que tout au long des quatre-vingt-treize jours que nous avons passés à assièger cette ville, nuit et jour les Indiens pous saient des cris et des vociférations si fartés : depuis les temples et les tours des idoles, les maudits tambours, les trompes et les timbres de désolation ne cessaient jamais de jouer (...) C'est agrès la capture de Cuauhtémoc que cessèrent les cris et tout le bruit »

Carmen Bernand et Serge Gruzinski nous promettent un second livre qui tentera de comprendre ce silence dans lequel est entre tout un monde, séparé de ses mythes, de son passé, de sa mémoire par les cavaliers d'apocalypse venius de rivages impensables. La réussite de ce premier volume, édité avec un soin remarquable (3), rend le lec-

Roger Chartier

(1) Le Mande du 15 avril 1988 et du

(2) 1. Expansion encopeenne de XIII au NV siècle et Conqueie et exploitation de nouveaux mondes (NVF siècle), Paris, Presses universitaires de France, 1969, «Nouvelle Chox. 26 et 26 bis, deux livres qui n'ont rien perdu de leur originalité

pionnière.

(3) L'ouvrage est flora, de plus, de deux cents pages d'admicués impeccables, comprement un lecigité fles institutions et des hommes de la conducte, plusieurs chonoctogies paralletés, une hibitographie où rien ne manque, quatre index et na glossaire. Par ailleurs, vingt-deux cartes permettent au et sein de s'egarer dans les mangroves ou sur les hants plateins.

#### LES 100 CIELS

Eveil... Evolution de l'être... Librairie, galerie d'arts, conférences

Jeudi 26 septembre 19 h 30 DIAPORAMA : « LE FOU ET LE CRÉATEUR » Daniel PONS

GALLIMARD

René Swennen

nrf

MONDE NOUV

co at a comm mier i fermine du the in rendements 25 Price of themater mie le i.i., l'a été mi f rechte de um Amortie Ta dur valient la prépart 🚨 TANTO OF LOCASE PROPERTY uni pub to if y a deux ran ancibe, At C South en de ceut de ta en persunder, alles e Anme . Contre. On y M man de franceure Mai class others : la dead

klaja v Muli.

Intel 1827 . 120 F.

gereinfing imentages

acques Attan n'a par le 🚾 te s'ennuyer, nt il est Pesse augurd'ha de the family life some state of the family life some state of the some state of the some state of the source of the 34 Jose Cine Facil & Marie feriëlen: 3 appeler de Valenta a crisenter comme

es currages dra n'en man sers les plus romand es des establiactualist ET & CU SES CONTRA Chick goe goe go des seux, des des SECURES IN SA INSTRUMENT es concepts, des saudis The Theorem Ol 300: 1492.

Sacra de presentation de la company de la co Su cours de cens and at tue - des compressi



# amqueur

#### UN MONDE NOUVEAU? de Bartolomé et Lucile Ben Perrin, 273 p., 128 F.

L'immense bibliographie qui, en toutes langues, commence à être édifiée à l'occasion du cinquième centenaire est menacée de la terrible loi des rendements décroissants. Pourquoi raconter une fois encore ce qui l'a été si souvent? Dre, sur le rivage de Guana livres qui valent la peine. Celui de Bartolomé et Lucile Bennassar, qui avaient public il y a deux ans un vous en persoader, allez droit au quatrième chapitre. On y trouve le morceau de brayoure obligé qu'est le récit du voyage de 1492 avec ses motifs classiques : la désespérance des équipages naviguant plus de

cinq semaines saus voir aucune terre; la première rencontre de deux humanités lorsque le 12 octo-Inquiet ou déjà lassé, le lecteur est l'une des îles Moluques, les rudes en quête de son Amérique : les marins basques et andalous sont accueillis par les doux Tainos (« nus comme ils sons nés»; écrit Colomb); la brouille entre l'amiral ouvrage superbe, les Chrétlens et Martin Alonso Pinzon, le comd'Allah (1), est de ceux-ci. Pour mandant de la Pinta; la découverte de Cloba (Cuba) et de la Hispaniola (Haîti); le retour le 15 mars 1493 à Palos, quitté le 3 août de l'année précédente (2).

Le récit est classique, mais il

# Qui a découvert Colomb?

Il ne fut sans doute pas le premier à aborder le Nouveau Monde. Pourquoi, alors, a-t-il été ainsi « plébiscité » ?

o'est pas banal. Les Bennassar en font ressortir deux éléments qui troublent nos manières habituelles l'Amérique». Tout d'abord, sans la tenir pour certaine, ils présentent comme «plausible» l'hypothèse (pourtant minoritaire chez les historiens des grandes découvertes) selon laquelle Colomb aurait eu une absolue certitude dans l'existeoce de terres que l'on pouvait atteindre en osviguaot vers l'Extrême-Oecident. L'avait-il acquise lors des voyages effectués lors de ses années portugaises? La tenait-il d'un pilote portugais ou andalou, cotraîné très loin vers l'ouest lors d'un voyage de retour de la Guinée? En tout cas, à l'ap-pui de la thèse d'une prédécouverte, peot être invoqué le texte authentique des capitulations, dites de Santa-Fe (17 avril 1492), par lesquelles les Rois Catholiques concèdent au Géoois le titre d'a amiral de la mer océane, gouverneur et vice-roi des îles et terres fermes » qu'il découvrirait. Ou, plutôt, qu'il a déjà découvertes

> La route des Indes

que ha descubierto».

puisque le document oppose les

primesses du voyage qu'il va entreprendre (« el viaje que agora

(...) ha de fazer (...) en servicio de Vuestras Aliezas») et des acquis

antérieurement obtenus - « lo

Pour les Bennassar, la prédéconverte d'une terre à l'ouest (dont le secret aurait été jalousement gardé, comme il était d'usage parmi les navigateurs, les marchands et les rois) rend compréhensibles des faits sutrement fort étranges : les faveurs exceptionnelles coocédées à Colomb par les souverains espagnois; son obstination à convaincre toutes les cours d'Europe qu'il était possible d'atteindre les terres orientales par la route de l'Ouest; sa certifude dans la distance à parcourir, fixée à 750 lieues; le délai de trois jours de navigation supplé-mentaires vers l'ouest obtenu des frères Pinzon et des officiers des trois nevires alors même que la mutinerie s'était emparée des équi-pages dans la ouit du 9 au 10 octo-bre. Par chance pour Colomb, dans la ouit du 11 au 12, Juan Rodriguez Bermejo, installé à la proue de la Pinta, poussait le cri de la délivrance : « Tierra!».

Sûr de ses calculs, Colomb l'était aussi de ce qu'il allait «décou-

vrir»: non pas un territoire ou un continent inconnu, mais une route nouvelle pour atteindre les Indes -Japoo et la Chine. Sa cooviction est telle que, lors du premier voyage, il reconnaît dans les terres qu'il aborde ces mondes connus : Cuba est Cathay, Hispaniola, Cipango. A ces premières identifications s'en superposent d'autres, héritées de la géographie biblique : Hispaniola n'est pas seulement Cipango, mais aussi Ophir, l'un des royaumes salomoniques. Colomb, le chrétien pénétré de culture biblique, qui se compare volontiers è David ou à Moïse, est persuadé d'avoir atteint au paradis, rencootré là où les théologiens l'ont situé : dans les terres merveilleuses qui soot «la fio de

Barde de telles certitudes, Colomb ue pouvait pas découvrir l'Amérique - et il oe l'a pas découverte. Pour qu'elle le filt, il aurait fallu, d'une part, que les terres qu'il avait abordées ue soient plus prises pour les Indes; d'autre part, que soit postulée l'existence d'une quatrième partie du monde, tout à fait distiocte des trois déjà cocoues. Dans une lettre à l'ambassadeur de Florence à Paris, publiée en traduction latine en 1503 avec l'incipit Albericus Vespuccius Laurentio Petri Francisci de Medicis salutatem plurimam dicit et connue ensuite sous le titre de Mundus novus, Alberico, ou Amerigo, Vespucci soutient, le pre-mier, les deux affirmations. L'éditeur Martin Hylacomylus Waltzemüller n'a done pas commis une lourde et perdurable faute lors-qu'en 1507, publiant à Saint-Dié les Quator Americi Vespucci Navigationes, il propose de baptiser le nouveau continent du prénom nu de l'un des prénoms de son «inventeur».

> Les ruptures de 1520

Dés lors la «conscience de l'Amérique», tout à fait étrangère aux catégories intellectuelles de Columb, prend corps. Elle se for-tifie avec les conqoêtes du Mexi-que et du Pérou qui révèlent l'ampleur du Nouveau Continent; elle oblige - mais avec lenteur - à réorganiser le savnir cosmographique; elle fonde à partir des décennies 1520-1530 une première unification dn mnade.

Tnut entier fundé sur les déca-

tienneot Vespucci pour le décou-vreur de l'Amérique.

Pourtant, après les ruptures décisives de la décennie 1520 celle qui, véritablement, inaugure uo « monde nouveau », choses changent. Dès la mi-seizième siècle, oon seulement la hiérarchie des événements de l'an 1492 devient celle qu'elle est encore pour oous, mais encore Colomb conquiert ses droits à la découverte de l'Amérique. Le livre de Bartolome et Lucile Bennassa reste discret, trop discret, sur les raisoos et les modalités de cette «ioventioo» de Colomb. A coup sûr, il désigne un joli problème his torique : comment s'est constituée, non pas immédiatement, mais tout de même assez vite, la renommée d'un marin assez chanceux pour qu'il se soit trouvé un contineot inconnu là où, à tort, ses certitudes en plaçaient un autre.

lages existaot entre la perceptioo

contemporaioe des événements et

leur constitution en une mémoire

pose deax questions, l'une classi-

que - qui a découvert l'Amérique?

-, l'autre moins - qui a découvert

Christophe Colomb? Le voyage de

1492, en effet, n'a pas retenu les

attentions. Inscrit dans une année

très dense (voir l'introduction de

netre dossier), l'expédition oe

frappe pas les chroniqueurs. Plus

que cela, le nom de Colomb

o'apparaît guère dans les textes des

années qui suivent; il ne figure,

par exemple, ni dans l'Utopie de

More (1516) ni dans le De revolu-

tionibus orbium coelestium de

(1) Pertin, 1989. (2) Il est dommage que l'éditeur ait eru pouvoir prendre de grandes libertés avec la graphie de la langue espagnoje, ignorant systématiquement les o et les i.

# Le canevas d'Attali

quées.

de Jacques Attali. Fayard, 382 p., 120 F.

de s'ennuyer, et il est bien rare qu'on s'ennuie avec lui : c'est la première vertu d'une cauvre, déjà grosse aujourd'hui de seize livres, dont seulement daux, la Vie étar-nelle, roman (1) et le Premier Jour après moi (2), sont désignés comme des romans. C'est là, sans doute, la source d'un malentendu : alors que tant d'écrivains s'entétent à appeler « romans » des ouvrages qui n'en sont pas. Attail procède à l'inverse et s'achame à présenter comme des essais les plus romanesques de ses réveries insellectuelles. Simplement, là où ses confrères romanciers jouent avec des person-nages, des lieux, des décors, des histoires, kil se laisse guider par des concepts, des savoirs, des constructions théoriques. On le voit bien avec 1492.

Jacques Attali n'e pas le temps

Dans un premier temps, Attali e collecté la matière de son livre : tout ce qui s'est passé dans le monde – pas seulement occiden-tal – au cours de cette année dont la découverte de Colomb n'e été que l'évérement le plus spectacu-taire. Dans le domaine politique, dans celui de l'économie, de la culture, des communications, des religions, de la science, de la médecine. A Venise comme à Anvers, dans les banques et dans les ateliers des peintres, chez les

imprimeure de Salamanque nu dans les sombres palais de Pologne. De tous ces événements, il e construit un vaste canevas dont il s tiré tous les fils, parfois sur una centaine d'années, partois jusqu'à nous. Avec une imagination, un enthousierme intellectuel, une audace inventive, une puissance de conviction qui amènent bien vite le lecteur le plus froid à abendonner au bord du chemin les armes de la critique historique et de la discussion scientifique pour se laisser aller aux plaisirs de ce jeu, au brio des démonstrations subtiles ou cavaperes, à l'ivresse des perspectives les plus inattendues et les plus ris-

Plus affervescent que jamaie, Jacques Attali s'appuie certes, dans tous les domaines qu'il prend d'essaut, sur les études scientifiques les plus solides, sur Braudel, Chauru, Favier ou Delumeau ici, sur Yovel ou Poliakov là, ailleurs sur Métraux, Wachtel ou Todorov. Mais l'intérêt de 1492 est tout entier dans ce romanes-que conceptuel qui permet à l'écri-vain de réinventer l'histoire et de faire de cette ennée, certes cru-ciale, une manière de personnage tout à la fois nécessaire et mons-trueux dans lequel se nouent, lèches ou serrés, tous les fils de cetta crise qui annonce un nouveau monde : celui dans lequel nous vivone encore.

. . .

(1) Fayard, 1989.

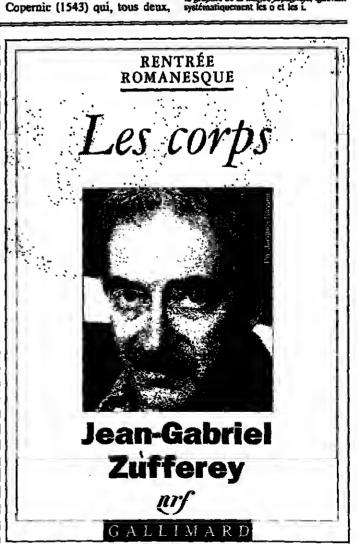

L'INNOVATION DANS LES SCIENCES SOCIALES La marginalité créatrice de Mattei Dogan et Rabert Pahre. PUF, 322 p., 192 F.

SCIENCES HUMAINES SENS SOCIAL

Introduction de Vincent Descombes. Critique, juin-juillet 1991, 79 F.

N ces temps d'incertitude, les savoirs euxmêmes sont affectés par la crise d'identité. C'est le moment des mises en perspective, de la recherche d'assises plus fermes et de légitimations moins fragiles, et de la recomposition des territoires ou les disciplines se rencontrent. La sociologie actuelle, dont les repères sont bousculés, peut laisser l'impression d'etre «fatiguée ». Après un essor, puis un succes, qui lui ont valu d'être active en bien des lieux et de donner une teinture à la culture « parasociolagies ». présente. Vue de l'extérieur, elle apparait, selon l'humeur, comme i une science qui voudrait être » (dit Paul Veyne) ou comme une

Rachid Mimouni

incessant de ses problèmes (selon la formule prétée à Max Weber). Pierre-Jean Simon, en vingtquatre étapes, présente son parcours de l'histoire de la sociologie une histoire encore courte, mais appuyée sur un très long passé. C'est un itinéraire personnel, et pour cette raison d'autant plus formateur, menant à «la recherche des idées toujours vivantes », conduisant à interroger les œuvres du passé « à partir

science "éternellement jeune" par l'effet du renouvellement

SOCIETES par Georges Balandier

# Des arpenteurs du social

de l'état actuel de la sociolagie». C'est une rencontre renouvelée avec les auteurs de la tradition, un dialogue avec les textes abon-damment présents dans un ouvrage d'aspect trompeusement classique, une lecture qui n'exclut ni l'arbitraire - elle fait la part de Poubli nècessaire – ni « la critique de l'héritage » indispensable à toute pensée vivante. Toujours, l'auteur se situe et pratique ce qu'il dit être « un éclectisme systématique», en laissant aller son humeur dénonciatrice des amateurismes, du tape-à-l'æil et des La distinction est bien établie

entre une pensée du social présente dans toutes les sociétés et de tout temps, et une pensée sociologique qui résulte de l'étude d'intention scientifique du social. Ce qui est montré, c'est comment la première prépare la seconde et a une fonction cumulative du savoir d'où naîtra une science détachée du sens commun et des dogmatismes. De l'héritage grec a celui de la Renaissance, de celui de la Réforme à celui du temps des Lumières. Chaque occasion est saisie de rappeler la force des questions fortes, de manifester ce mouve-

RACHID

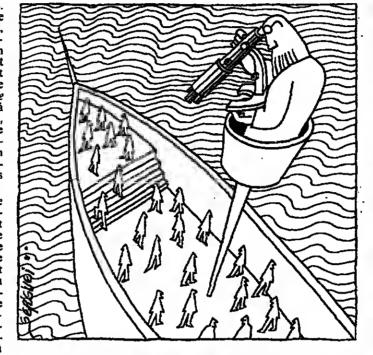

ment d'où surgira non pas seulement la sociologie, mais aussi l'économie (d'abord considérée comme « harmonie des intéréts ») et l'histoire (d'abord vue comme progrès et réalisation du pouvoir de la raison).

A sociologie, annoncée, désirée, apparaît avec la rupture créée par la Révolution, « dans les décombres d'un monde passé ». Elle se constitue d'abord à partir de la découverte que les sociétés ont la possibilité de « changer par elles-mêmes ». Changement que Saint-Simon ce Jean-Baptiste de la science sociale - veut conduire par le menes sociaux, que Proudhon et Marx - philosophes combattants - allient nécessairement aux luttes sociales et politiques. Auguste Comte, crédité de l'invention de la sociologie, veut à la fois réformer la société et élaborer la synthèse des connaissances

particulières afin de parvenir à une «science de salui». A sa suite. Durkheim, identifié comme «le socialogue par excellence», fait de la discipline une science autonome et aussi une pragmatique associant la science sociale et l'action sociale, la théo-

rie et la pratique. Après cette présentation des fondateurs d'une sociologie positive. Pierre-Jean Simon propose un double tableau : celui de la sociologie allemande au temps de Max Weber (où se reconnaît l'apport de Raymond Aron), celui de la sociologie américaine au temps de ses « riches heures ». Et puis il rait de l'histoire proche de la discipline, des décennies de l'aprèsguerre où la sociologie commence à prendre forme de métier sans exclure l'engagement militant. Son parcours est un parcours de santé : il rétablit les liaisons fruotueuses constituées au long des

siècles, il révèle la formation d'un savoir cumulatif que ni l'événe-ment, ni l'affrontement critique ou le doute, ne peuvent entièrement ravager. Il exprime sa foi en une sociologie non repliée sur elle-même, mais libérée des tutelles, des usages serviles, et capable de retrouver-l'assurance » la protégeant de tous les parasitages.

عكذا من الأصل

Cette profession de foi n'effacera pas l'incertitude. A tel point que deux politolognes, et sociolo-gues aussi, Mattei Dogan et Robert Pahre, consacrent tout un ouvrage à la recherche des voies de l'innovation et de la créativité dans les sciences sociales. Ils font leur la distinction établie par Thomas Kuhn entre « science normale» et «science révolutionnaire»; la première garde, exploite et enrichit par apports discrets le «patrimoine»; la seconde renouvelle, fait place à l'inédit, porte à l'avant de la scène scientifique ses créateurs. Mais les deux auteurs, guidés par le modèle des sports collectifs, valorisent l' «équipe » bien plus que ses modèles. Ils n'associent pas le progrès des disciplines à la comptabilité des citations qui font les renommées; ils se situent

plutôt du côté des anonymes. Ce qu'ils recherchent, ce sont les processus et les conditions favorables à l'innovation, les «lieux» du savoir social où elle peut surgir. D'une part, les disci-plines se sont démultipliées en spécialisations; malgré cela, cer-tains de leurs domaines se trouvent suroccupés, le travail scientifique relève alors de la « loi des rendements décroissants », il se routinise, et la recherche novatrice se déplace vers la périphérie, vers les zones de contact avec d'autres savoirs. D'autre part, la communication entre disciplines différentes conduit à l'échange et à une partielle mise en commun des apports respectifs. C'est aux frontières que s'établissent les relations fécondes, et non dans une interdisciplinarité de celles-ci. Dogan et Pahre se lais-

sent séduire par le « nouveau

kalèidoscope des sciences sociales ».

Ils invitent à sortir du confinement disciplinaire en célébrant la vertu des métissages; sans toujours marquer fermement leur rejet des « hybrides » néfastes et. notamment, de ceux qui résultent d'une insémination pervertie des sciences sociales par la biologie. Leur démonstration est la plus persuasive lorsqu'elle traite de disciplines – ainsi, l'anthropolo-gie ou la sociologie bistorique – qui ont le comparatisme comme principe et les incursions en d'autres domaines comme nécessité. Les défenseurs de l'identité disciplinaire, et particulièrement les gardiens de l'béritage durkheimien en sociologie, recevront avec réticence cet éloge de l'hybridation. Ils y trouveront cepen-dant une exploration nouvelle de l'bistoire des sciences sociales, surtout conduite à partir de ses sources américaines.

ÉCIDÉMENT, la question harcèle la science sociale. La revue Critique, sous l'impulsion de Vincent Descombes, a rassemblé une série d'études reliées par une même ambition : chercher « le sens de la vie sociale dans l'action humaine» et « dans la façon dont les acteurs eux-mêmes la comprennent et la justifient ». En cette entreprise, fondée sur des publications récentes, la science sociale et la philosophie se trouvent fermement associées. D'entrée, Kant est la référence principale pour son Anthropologie du point de vue pragmatique; car Vincent Descombes, et les autres à sa suite, établissent une équivalence entre science sociale et science pragmatique;

Ce qui condnit à lier nue «anthropologie générale» à une philosophie de l'action, ce qui impose d'« entrer dans le jeu» afin d'accéder – de l'intérieur et par comparaison - à une compré-hension des pratiques humaines, de l'«usage du monde» qu'elles manifestent. Descombes place les repères de ce cheminement : la pensée du droit, les institutions, la justification par le discours c'est-à-dire par les rhétoriques du social. Du vécu, il faut faire surgir du sens, tache sans fin, mais plus que jamais nécessaire en cette époque des grands bouleversements, et du déficit d'interpré-

A Signatous use Histoire de la sociolo-gle, de Friedrich Jouas, aux éditions Larousse, qui fuit place aux théories socio-logiques récentes. Rappelous l'ouvrage de Lac Boltanski et Laurent Thérenot, De la fastification, les économies de la grandeur. Luc Boltanati et Luveni a nevenna, av en justification, les économies de la grandeur, aux éditions Callinard, analysé par Pani Ricurur dans « la Monde des livres » du 23 août 1991 et par Nicolas Dodier dans le

**ARTS** 

# Le diamant terni

La vulgarisation en histoire de l'art? Un exercice périlleux, très périlleux, Démonstration avec un ouvrage sur le dix-neuvième siècle où ne manque pas un cliché

L'AVENTURE DE L'ART AU XIX- SIÈCLE

sous la direction de Jean-Louis Ferrier, avec la callaboration de Sophie Manneret. Préface de Bruno Faucart, Chêne-Hachette, 928 p., 499 F. jusqu'au 31 janvier 1992, 590 F.

Un ouvrage qui contienne l'es-sentiel d'un siècle de peinture, de sculpture et d'architecture disposé en ordre chronologique, avec choix de citations et illustrations en abondance, qui n'en reverait? Ce serait très commode et, probablement, très instructif. Chacun y trouverait son compte, du candidat aux jeux radiophoniques sommé de connaître la date de naissance d'Hyppolite Flandrin à l'amateur avide de sujets de méditations esthétiques. Le reve d'un livre définitif, d'une encyclopédie qui embrasse tout, du très connu au très oublié, se réaliserait ainsi - preuve irréfutable des progrès de la science his-

C'est sans doute à ces nobles motifs qu'ont obei les instigateurs de l'Aventure de l'art au XIX: siècle. Le premier volume de la serie, consacré à notre siècle,

ayant obtenu, dit-on, un vaste succes, ils se sont lancés dans l'exploration du XIX", réputé foisonnant et contradictoire. De l'un à l'autre volume, le principe de présentation est demeuré le même : chaque année donne lieu à un chapitre qui rassemble des notices de longueur inégale selon l'importance des sujets, des articulets facon «fait divers» et des citations qui font office de «points de vue» ou d'éditoriaux. Le modèle élu est celui du magazine, le style celui du journalisme, journalisme rétrospectif

Journalisme racoleur, surtout. Que les auteurs - anonymes des textes, aient cru nécessaire de feindre la scupeur ou l'émerveillement pour rapporter des événements archicélèbres, qu'ils donnent au lecteur la comédie du sensationnel quand la sensation est depuis longtemps éventée, passe encore. Qu'ils fassent semblant de pronostiquer finement en 1890 que Van Gogh sera célèbre vingt-cinq ans après, l'artifice est un peu gros mais pardonnable. Mais qu'ils rivalisent de schématisme, qu'ils réduisent les débats esthétiques à des slogans sommaires, qu'ils reprennent à leur compte les mythologies les plus éculées, c'est aller au-delà du

Van Gogh fou et génial, Corot dessinés avec rigidité, c'est moins brave bomme un peu benet, Munch torturé et presque épilep-tique, Goya sourd comme un pot et possédé comme un démon : pas un cliché qui manque, pas un stéréotype qui fasse défaut. Il fal-lait être simple? Pourquoi faire simple obligerait-il à faire faux, sinon par paresse et au nom d'une conception tout à la fois méprisante et malhonnête du public? Vulgariser, est-ce nécessairement être vulgaire?

> La « rigidité » de Seurat

Et encore... L'ouvrage n'au-rait-il que ces méchants torts, on pourrait encore conseiller de le feuilleter, ne serait-ce que parce que l'illustration est pléthorique et, quelquefois, originale. Les couleurs sont douteuses de temps en temps, les œuvres reproduites datent rarement de l'année qu'elles sont censées illustrer, mais quoi? La perfection est une chimère, chacun le sait. Seulement voilà : mal écrit, il est aussi mal informé et parsemé d'erreurs et de confusions.

Exemples, tous relevés en cinquante pages, pas davantage, selon la méthode dite des échantilions représentatifs : si les personnages des toiles de Seurat sont

ponr des raisons artistiques que parce que le père de Seurat se ser-vait à table d'un bras mécanique, modèle de rigidité bien sûr (p.729). Si la Vision après le sermon de Gauguin a été refusé par le curé auquel le peintre l'offrait, e est à cause de sa taille (p. 747). Or la Vision mesure 73 centime tres sur 92; les églises bretonnes sont-elles si exigues? Si l'ingénieur anglais Baker a construit son célèbre pont métallique sur le Firth of Forth, c'est parce que le Tay Bridge s'est effondré (p. 772). Rappelons que le Tay et le Firth of Forth sont deux bras de mer de le cette descriptions de mer de la côte écossaise sépa-rés d'au moins 50 kilomètres. La proposition revient donc à écrire : on a construit un pont à Tancarville parce que celui de Nantes est tombé dans l'eau... Et que dire de ce manifeste du « néo-traditionnalisme » (p.775) qu'aurait rédigé Manrice Denis? Denis, le malheureux, avait dénommé son mouvement « néotraditionnisme». C'est sans doute qu'il ne fréquentait pas assez Saint-Nicolas du Chardonnet...

Dans sa préface, la seule bonne page du livre, qui en compte plus de neuf cents, Bruno Foucart surnomme le XIX" le a siècle de diamant ». Ainsi taillé et retraité, le diament n'a plus d'éclat.

Philippe Dagen

MANDEMENT

er hartent COLORS LONG . Court S'm A PROPERTY OF nor meracie, ta grace de . Hevolp hamain le lieu the series ..... capable du dennet. - slusions stranger, certe - wour autant

.. mai. Ne pe

.... Jesabase, ar 🚟 : Devenit man THE MANAGEMENT THER GRANGE er ic mai pur par house J'amoi**ndrie le** 

LINETE DES NAUFRA Market 1

Mar dar Non parce qu'il the de mee des ruses de · the legique lentement de a trant plus féroge. Diemes aus résultate. See Lalouche, days developpe Berlin mait deja entrepeix question sources of the control of t

Timpact have Sage the levre s'effects san de force: Il so The side of immens Thursday of humanic par and du monde ind

TO STIVILE AVEC A THE RESIDENCE AND A SECOND PROPERTY. Se for Tiuchut cat dat for it systems dans Sud Sud a cont dot at the Thinese des not The sace was autoco researe de sele-

de a la lei de stion d'un marie Taller avec le minimum Connant à la proin alives dans cells and an empt fertile de l'artistat.

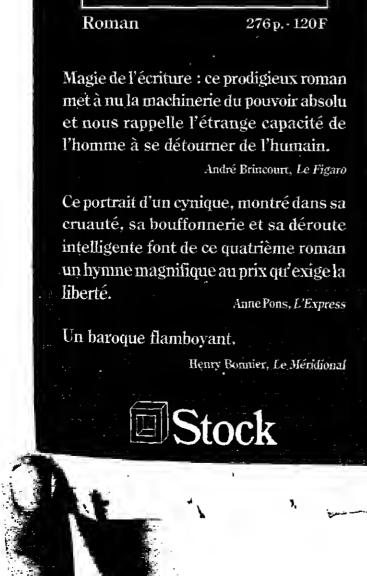

**STOCK** 

حكدا من الاصل

LIVRES + IDEES ESSAIS

## André Glucksmann éducateur

Sommes-nous tous inhumains? Oui Pouvons-nous devenir tous philosophes? Peut-être

LE ONZIÈME COMMANDEMENT d'André Glucksmann. Flammarion, 346 p., 120 F.

Savoir que ça va mal. Ne pas détourner le regard des horreurs de la guerre. Scruter, sans ciller, ischetes, tortures, famines, toutes formes de barbarie. Cesser d'espérer que ces hlocs d'ignominie s'effacent d'un coup, par miracle, définitivement, par la grâce de Dieu, du Bien, ou de la Révolution. Vuir dans l'bumain le lieu de l'inhumain - chacun de nous étant éventueilement capable du pire. En être ébranlé, démuni, défait de tuutes les illusinus, débarrassé des confiances, certitudes, ideaux, assurances.

Ne pas somhrer pour autant dans l'abattement désabusé, ni la crapulerie froide. Devenir solidaire des refus de l'intulérable. persister à combattre indéfiniment le pire, convaincu qu'aucun di dernier massacre ne débouche sur un paradis final. Voir le mal partout, en soi-même aussi. Tenter de l'endigner, heure par heure, comme un peut, avec les moyens du hord, sans rever que cele cesse. Agir avec cette idée : vouloir faire régner le Bien mêne an pire, s'effurcer d'amnindrir le mai est la seule issue.

Telles sunt, en grus, les maximes régient la démarche d'André Glucksmann, Maximes d'un muraliste, disant la noirceur humaine, Péclairant sans relâche, afin qu'à partir de quelques solitaires pris de vertige s'improvise peut-être une résistance générale à l'inhumain. Le muralisateur, lui, e d'autres propos : il est seulement préoccupé de mesurer l'écart entre les malheurs du jour et l'idéal à yenir. En formulant ce (que rien d'inhumain ne unus soit étranger), André Glucksmann donne pour tache au philosophe de « démoraliser » (à tous les sens). Ainsi pourrait s'instau-



Que rien d'inhumain ne nous soit étranger

sinn». Ce sumbre humanisme cette « déferiante de cruaute» nu refuse de rassurer, de tromper, d'entretenir le confort de l'espoir et le rêve que la paix - nu le triomphe de Bien, du Beau, du Vrai ... - viendra campenser demain les turpitudes présentes.

> Maladie mondiale

Il s'agit de ne pas refuser l'angoisse, d'assumer la tragédie et de trouver dans le désarroi lui-même la seule lucidité qui vaille, imprévisible mais universelle. Car la tragédie, aujourd'hui, est « devenue l'affaire de tous » ; ce siècle est celui des guerres. A commencer par le Grande Guerre, celle de 1914, qui ne s'achève pas en 1918 : elle ne s'achève pas du

l'Europe - si cultivée, si raffinée, si pulie - s'est déchirée elledepuis, n'est que décombres, parmi lesquels il feut scruter l'inl'Histnire. Là réside l'interrogaolaines de Champagne, Guernica, les plages de Normandie, Stalinsiècle découvrit sa question métaphysique. »

A cet effondrement de l'Occident, les intégrismes de taus hards repondent malignement. Encure quelques meurtres, disent-ils, et l'humanité sera saine et glorieuse. En éliminant l'Amérique, le juif un le bour-

même, sans raison of but. Tout. bumain en anus cumme dans tinn de ce siècle : « Verdun, les grad, Treblinka, Auschwitz sont les hauts lieux au le vingtième

tera enfin le mal. Mauveises ferces, selon Glucksmano. Vouloir extirper le mal, le croire local, temporaire, e'est le multiplier. Mieux vaut oous rendre compte que le fléau est moodial. et n'épargne personne : « L'Occident est effectivement porteur d'une maladie mondiale, il infecte les hommes de l'évidence d'une

pas un pour sauver l'autre. » Sommes-nous donc tous salauds? Tous inhumains? Oui. Pouvous-nous devenir tous philosophes? Pout-être, si nous parvenons à nous demander en quoi nuis summes inhumains, et à le dire. Solienitsyne, selon Glucksmann, en se demandant pourquoi fut stalinien, en décrivant minutieusement le goulsg, a plus de poids que Heidegger, qui n'écrivit jamais, après le Reich nazi, «pourquoi je fus si aveu-

vulnërabilitë telle qu'il n'en existe

Glucksmeno pense vite. Il touche souvent juste. Ses formules, taillées à la serpe, fant mnuche fréquemment, Sans doute ne dit-il ici rien de très différent de ses nuvrages antérieurs. Mais nul ne saurait reprocher à un penseur d'svoir une seule idée, grande et forte, en sa vie, et de l'approfondir. D'où vient le sectiment que ce livre, toul à la fais stimuleot, gauailleur, vechard et blessé, est parfuis bronillun? Du curieux mélange de phrases nettes et sobres et de préciosités hranchées? Des fautes d'orthugraphe qui subsistent étrangement çà et là? Peut-être, On a surtout l'impressino qu'à l'essayiste au taleot subtil encore un effort est oécessaire pour être ce qu'il peut : philosophe, gran-

Roger-Pol Droit

### Des siècles de prisons

HISTOIRE DES GALÈRES, BAGNES ET PRISONS XIII-XX- SIÈCLE

de J.-G. Petit, N. Castan, C. Fougeron. A. Zysherg, M. Pierre. Bibliothèque historique Privat, 368 p., 195 F.

Dans nos sociétés, la « solution carcérele » dispose d'une talle force d'évidence que citoyens et politiques, unis, y voient souvent le panacée à des problèmes aussi différents que le contrôle élimina tion des peuvree, des rebelles, dee malades ou des egresseurs. La tentation de l'emprisonnement se présente cheque fois qu'émerge une question insistante posée aux fragiles compromis culturels qui se succèdent dans le temps sous l'appellation fecile d'« ordre public ». Des ceòles de l'Inquisition aux projets de sidatorium, an passant surtout par les galères, les bagnes et les maisons centrales, c'est toujours eux murs qu'on en appelle pour résoudre uns menece définie comma mejeure et pour tenter d'essurer une police religieuse, politique, économique, senitaire ou morele. L'une n'excluent

C'est le principal mérite de cet ouvrege de retrecer pour la première fois une histoire presque continue de la « solution carcérele » sur près de huit siècles. Il felleis bien cinq euteurs pour mener à bien un tel percours qui, per synthèses euccessives, rend compte de la longue histoire des exclusions violentes et fait eussi l'inventaire des utopies réformatrices qui tenterent régulièrement

jemeis les eutres, bien eu

d'en rationeliser la cruelle facilité. Trois parties enchaînent les ori-

gines de l'enfermement en tant que système de peine depuis le temps médlévsi, sa généralisasion et sa diversification de la Révolution française à la guerre de 1870, enfin sa survivence et eon edeptation eux enjeux contemporains de la III- République eux ennées 80. Dane sa préface, Michèle Perrot souligne dans ces textes l'heureuse combinaison de deux approches : l'une concrète qui décrit les lieux, l'arganisation du quotidien, les ruses et les révoltes, l'autre ebstraite, qui souligne lee loglques reliant ou dietinguant ces pratiques et institutions punitives les unes des autree.

L'emprisonnement, quelles qu'en soient les formes, est toujours représenté comme une réponse à une menace, comme la défense d'un ordre sociel légitime. Le parcours de son histoira conduit aussi à le percevoir comme un ensemble de pratiques créent et diffusent la contenu même de l'ordre public au nom duquel s'énoncent les peines.

L'histoire de l'enfermement progresse ainsi. Tôt amorcée par Tocqueville et Besumont (1833) dans leur perspective de réforme sociale, poursuivie par Rusche et Kirscheimer [1838] selon l'ep-proche merxiste de l'Ecole de rancfort, relancée par Foucault (1975) dens son enelyse des pouvoirs disciplinaires, le conneissance se précise maintenant dans une voie plus empirique, L'impossible solution carcérale sera-t-elle réinterrogée per les epports de tous ces travaux?

Le très prochein bicenteneire du code pénel français, edopté en septembre 1791, pourrait en être l'occasion (1).

Pierre Lasconmes

(1) Un colloque organisé à l'Arche de la Défense, le 19 octobre sur ce thème.

# La drogue du développement

Attention, toxique! Serge Latouche s'en prend, une nouvelle fois, au modèle de croissance de l'Occident

Un livre dur. Nun parce qu'il assène des vérités désagréables mais parce qu'avec des ruses de Sioux, une logique lentement déployée et d'autant plus féroce, il met les Occidentaux, si fiers de leur modernité, fece aux résultats planétaires. Serge Latouche, dans Faut-il refuser le développe-ment? (1) et l'Occidentalisation du monde (2), avait déjà entrepris de mettre eo questina notre modèle de croissance. Des excès dans l'analyse et dans sa formulation retiraient de l'impact à son

Son unuveau livre s'efforce l'éviter les dérives et, du coup, en acquiert plus de force. Il ne sous-estime plus les immenses progrès apportés à l'humanité par les déconvertes du monde indus-triel, mais il les relativise avec d'impressionnants arguments.

Le plus conveincant est évidemment que le système dans lequel nans vivans est une machine à fabriquer des exclus, an Nord comme au Sud, à jeter par-dessus bord ceux qui ne se plient pas aux règles de la manœuvre « La planète des naufragés » est devenue « une autre société ». Comment survit-elle? En réactivant les réseaux de soli-darité, en « réenchassant de l'économique dans le social », en tour-uant le dos à le loi du «maximine » (néologisme pour signifier l'obtention d'un maximum d'effets evec le minimum de colits), en s'adonnant à la production « informelle », qui per-met des initiatives dans cette sphère incroyablement fertile des « petits boulots », de l'artisanat, de l'épargne, du crédit, etc. **9** 

LA PLANÈTE DES NAUFRAGÉS

de Serge Latouche.

La Découverte. 338 p., 115 F.

Certes, en érigeant le vie en valeur suprême, la «grande sociélé» a conduit à un progrès indiscutable. Trop souvent, hélas, cette valurisation de la vie est purement quantitative. On s'intéresse aux mécanismes biologiques plus qu'à «l'humanité de

> La «raison économique d'Etat » est bien dégagée par Serge Latouche, qui permet de justifier les crimes au nom du développement. « C'est maintenant à notre tour de polluer», déclarait un puliticien brésilies. Et l'un massacre allégrement la forêt amazonienne avec, en prime, les der-niers Indiens. De même e-t-on hien perçu la philosophie actuelle de « Que le meilleur gagne »; le snus-entendu est : « Que les autres crevent!», Sa contestation de l'aide est uriginale : tenter de repêcher les naufragés du déve-inppement, c'est aussi les empêcher de prendre pied sur les îles et de s'auto-organiser.

> > A la rencontre d'Illich

Quelles îles? C'est le partie la plus difficile conçue par nutre auteur, parce qu'il nous invite à combattre cet ethnocentrisme dans lequel nous coulons tous nos raisonnements. On nous propose de croire à une eutre société que celle qui nous porte, à penser que le nivean de vie n'est pas aussi important que le qualité de la vie, que la réduction du bien su combien est une absurdité. Serge Latouche rejoint là les thèses d'Il-lich, de Partant (qu'il cite sou-vent) et de Tévoèdjèré (la Pauvreté, richesse des peuples), qui n'unt pas fini de secouer 003

conformismes. Notre auteur creuse alors cette
(3) J.-P. Garnier, le Capitalisme high
idée, qui ne cesse de le hanter : il tech, Edit. Spartaces, Paris, 1988.

faut même aller au-delà de ce que l'on appelle un autre développement, d'un a capitalisme aux pleds nus», afin d'explorer ce qu'il nomme « l'archipel de l'in-formet». Selon lui, le « développement » est un mut « tuxique », même s'il est « alternatif » parce qu'il conduit à l'occidentalisation du munde, c'est-à-dire à l'im-passe. Des exemples? Serge Latouche dénonce les ambiguités de l'entosuffisance alimentaire, de ce qu'on a appelé «les besoins fundamentaux» et les «techni-ques appropriées». Fevoriser l'so-croissement des richesses propres eu tiers-mande: la sucialité, la solidarité, la production de biens collectifs, de la vuirie eux activi-de sultimelles (théspes et fètes) tés culturelles (théâtre et fêtes), etc., lui paraît la seule alternative au système de l'accumulation des hiens.

Serge Latouche sait bien que les obstacles aux réussites de ces nouvelles sociétés sont énormes. Ne serait-ce que du fait de la vague démographique. Mais le force des «exclus» est plus réelle qu'on ne le pense et notamment dans le rapport à le nature. « Que peut bien représenter la puissance d'un aviun à côté de celle qui fait naître et pousser un arbre », disait

un sage de Tanne (Vanuatu). Dans cette courageuse analyse, Serge Latnuche parie-t-il pour le rupture les deux systèmes (p. 252) on pour « la synthèse entre le dynamisme de la société moderne et la solidarité des com-munautés traditionnelles » (p. 318), qui lui paraît « néces-saire et souhaitable »? On ne sait Il y a là sans doute déhet intérieur qui pourrait en entrainer bien d'eutres.

Pierre Drouin (1) PUF, 1986. (2) La Découverte, 1989 (le Monde du 24 février 1989).

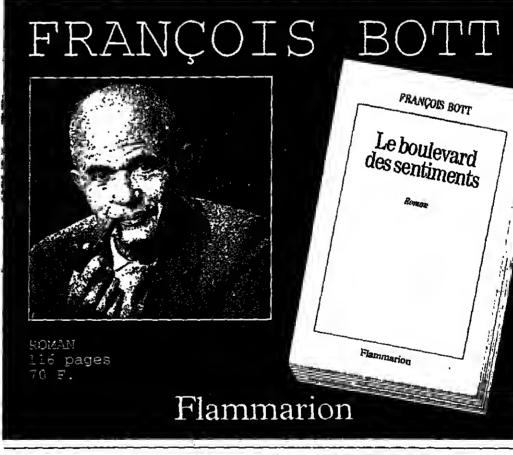

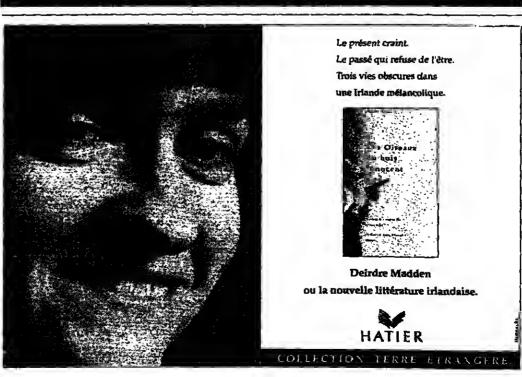

La Table Ronde, 236 p., 89 F.

Si ce n'était que les fillea de Balgrade... Mais ce pauvre Traîko est décidément voué à un destin de déceptions at, pour dira la moins, da malantendus. Cala commence très mal, immédiatamant au landemain de la guerre, avec l'instauration du communisme en Yougoslavie. Détour obligé - Serbie oblige par d'antiques souvenirs sur le Kosovo, arrestation puis mort du grand-père, un pau trop ancien régime. La fin sera moins tragique, mais pas vreiment exaltanta pour autant. Traiko a cru trouver l'emour, le vrei, à Nice, avac une sorta de Vénus africaina mais qui lui laisaa un fila noir comme l'ébène, en resournant avec son papa dans

son pays d'origine. Entre las deux, que ce soit à Belgrada - où il fait ses études de médecine - ou à Nice - où Il

Serbia, meis écrit en françaia, dens un style droletique où il excelle à se moquer perpétuellemens de lui-mame.

rejoint un chirurgien esthétique

françaie, - rien n'ira jamaie tout

à feit comma il faut. Traîko na

sera jamais, constete-t-il, qu'eun

vrei étrange étranger », hors

normes et dons les affections, à

l'exception de celle qui le lie à sa

mère, na earont jamais que fugi-

tivas. Ce n'est pes feute, pour-

iani, de e'assayar à lout, y com-

pria à da britantes parformances

sexuelles, mais eussi, outre la

médecina, à la euisina et à la divination. Expériences toujours

sans lendamain, au tarma das-

quelles un psychiatre le taxera

d'e immeturité ». Jugement qua

l'on pertagerait peut-être si, eu

fil da cas rencontras avec les

parsonnagaa les plus improba-

bles, de ces contes jetés un peu

au haaard du récit, ne se dége-

gaait une eartaine tendresse.

une humanité qui réconcilie le

l'aise avec eon personnega.

lecteur avec ce garçon si peu à

Vledan Radoman eet né en

Alain Jacob

#### ROMANS

La geste de Raspail

Le prince Philippe Pharamond de Bourbon, capetien, a aujour-d'bui dix ans. Un bel avenir lui est promis puisque le 3 février 1999, à 3 heures du matin. entouré de trois jeunes hommes liges - y a-t-il un symbole dans ce cbiffre? - el de sa sœur, il sera sacré roi de France par Félix Amédée, cardinal, bénédictin et archeveque de Reims.

D'un tel sujet, on peut attendre un plaidoyer pour la monarchie ou un roman de politique-religion-fiction. Si Jean Raspail ne semble pas désespéré à l'idée d'un Pharamond pour l'entrée dans le troisième millénaire, il ne se laisse pas entraîner dans la polémique des successions, et son roman dépasse les étiquettes. C'est d'une double eventure qu'il s'agit. Celle de Pharamond et de rage - quel beau personnage romanesque que le cardinal 1 - et, dont dépend leur destin, celle de la sainte ampoule, « Pas de sointe ampoule, pas de roi. . Car il doit être oini de son contenu fait de saint chrême et d'une substence mireculeuse venue du ciel lors du baptème de Clovis. Las! aussi acharnés contre les symboles que contre les personnes, les révolutionnaires ont détruit la sainte ampoule et si, de son contenu, quelque peu fut recueilli, il faut le retrouver pour que le sacre de 1999 puisse

Mélant l'aventure à l'érudition, la réalité historique d'hier au monde reel d'aujourd'hui et possible de demain. Jeen Raspail feit de cette recherche un roman à facettes également passionnantes. La vie du jeune prince, ses aventures, sa foi et son parcours dans notre monde sont en contrepoint d'une espèce de nouvelle conquete du saint Graal.

Pierre-Robert Leclercq ▶ Sire, de Jean Raspail, éditions de Fallois, 280 p., 125 F.

#### Sous le signe de Colette

Cetherine Bosramier place son premier roman, lo Mouvaise Foi. sous la tutelle de Colette, sujet du mémoire de la jeune théroīne, Juliette. La vie va mettre sur son chemin une autre femme de lettres, Léa, comme le personnage de Chéri, dont le style est « quelque chose comme du Proust allégé ou un Jeon Rhys matiné de Modiano » - rien de moins! C'est la révélation, a un état de grace du ou miracle de l'écriture . insiste l'auteur. La jeune fille n'a de cesse de rencontrer son grand écrivain et de lui déclarer : « Je vous choisis, Léa, contre Colette.»

Dès lors, s'établit un trouble chassé-croisé. Où est la vérité? Dans l'hymne à la vie et à la sensualité de l'auteur de Sido, pour qui « l'omour n'est pas un sentiment honorable », ou dans la célébration mystique de la littérature véeue comme un sacerdoce. option privilégiée par Léa Valère. Mais quand on a vingt ans. a l'amitié vraie passe por des actes». Les mots même sont impuissants à la protèger de la passion. Léa choisit de se retirer du siècle, derrière les murs d'une abbave bénédictine.

Juliette reprend la plume, pour vampiriser Léa Valère, dont elle fait l'objet de ses recherches universitaires - « manière indirecte. pense-t-elle, de lui prédire sa mon ». Conclusion logique de ce parcours initiatique où un écrivain chesse l'autre : le nom de Juliette sort de la fiction du roman inachevé pour venir figurer sur sa couverture. Même s'il n'évite pas toujours les clichés et les facilités, ce roman truffé de références aux einés, propose une jolie veriation sur la passion et les pièges de le création.

Florence Dutheil

► La Mauvaise Foi. de Carherine Bosramier, Ed. François Bourin, 236 p., 110 F.

# Ces Catalans qu'on attend

CHRONIQUE SENTIMENTALE EN ROUGE

de Froncisco Gonzalez Ledesma. Traduit de l'espagnol par Jean-Jacques Fleury. L'Atalonte. 332 p., 83 F.

HORS JEU

de Manuel Vazquez Montalban. Traduit de l'espagnol par Cloude Bleton. Christian Bourgois, 293 p., 120 F.

C'est Daniel Pennac qui le dit quelque part : « N'en deploise aux historiens, les villes font leur lit dans nos memoires par lo grace des romanciers amoureux... » Dublin est à jamais inséparable de l'œuvre de Joyce, Alexandrie de celle de Durrell et New-York, la plus adulée des Babylones modernes, peut s'enorgueillir des errances de Dos Passos, Lawrence Block ou Charyn.

Au panthéon des villes noires, Barcelone a de la chance. Avec Manuel Vazquez Montalban et Francisco Gonzalez Ledesma, elle est bonorée par deux écrivains beaucoup plus soucieux de rendre bommage è l'bistoire de son âme qu'au décor pittoresque de ses ruelles et aux archétypes d'humanité urbaine qui les peuplent. Et si, au travers de la disparité des styles et d'inspiration des deux écrivains, le parfum qui nous est restitué a la même tonalité, c'est bien le signe que l'objet de leur passion commune est de ceux qui forcent à l'écriture, qui s'imposent à l'imagi-

**EN BREF** 

La bourse de la biographie

Goncourt à Odette Joyenx. - Dans le cadre du «Livre sur la place»,

une manifestation littéraire qui se

déroule tous les autornnes à Nancy et dont le thème est cette année

« Du silex à l'ordinateur », les mem-

bres de l'Académie Goncourt ont

décerné leur bourse de la biogra-

phie littéraire à la comédienne Odette Joyeux pour le Troisième Œil, la vie de Nicéphore Niepce

(Ramsay), un livre consacré à l'in-

venteur, en 1816, de la photogra-

D Les Rescontres littéraires de

Biarritz. - Organisées par la muni-

cipalité et la Maison des écrivains

dans le cadre d'un vaste festival

culturel, «Le Temps d'eimer », les

Rencontres littéraires de Biarritz se

dérouleront du 28 au 30 septembre

sur le thème des « Vagues », en pré-

sence de nombreux auteurs, parmi

lesquels Florence Delay. Tony Car-

tano, Francis Marmande, Arnaldo

Calveyra et Mauricio Wacquez, qui

participeront les metinées à des

rencontres, les aprés-midi à des

débats et les soirées à des suites de

récits inspirés de leur œuvre et de leur histoire.

n Prix d'antomne. - Après s'etre

vu attribuer le prix de la Fondation

Pierre-Lafue 1990 pour son ouvrage

Requiem pour un empire défunt. Histoire de la destruction de l'Au-triche-Hongrie (éditions Lieu com-

mun). François Fejtő vient de rece-

voir, pour la traduction italienne de ce livre, le prix Giovanni Bocaccio-

Quant au dix-huitième prix Marcel-Proust, il a été décerne à Ghislain

de Diesbach pour sa biographie de l'auteur d'A lo recherche du temps

perdu parue aux éditions Perrin.

Europe.

"Etre vivant.

être seuloment vivant.

Llewelyn Powys.

Un nom célèbre. Un prénom à découvrir.

HATIER

ne jamais oublier

ce primlege..."

Pour ces deux Catalans, Barcolone est evant tout une ville tortu-rée par la mémoire du fossé qui la déchira, une ville à double tranchant où chaque souvenir peut en cacher un eutre, et où les êtres jouent de l'amnésie pour éviter de iouer du couteau.

Dans cette ville-piège soudain ouverte à une modernité délirante, à une liberté aussi dangereuse qu'un excès d'illusion dans les reines d'un junkie, deux enquêteurs solitaires trainent leur lucidité harassée. Blindés par un cynisme à l'épreuve des formes les plus pernirieuses de la foi et de l'espérance, ils cultivent des différences qui les rendent aussi semblables qu'un cliché et son négatif.

Pepe Carvalho, le « privé » de Montalban, se défait de sa mémoire en brilant les livres qu'il a adorés, tandis que Mendez, le vieux flic de Ledesma, oublie la sienne en brandissant son impuissance sexuelle avec l'arrogance sarcastique d'un macho usé mais inamendable. Carvalho trompe l'ennuidu présent en se comportant en gourmet vétilleux. Mendez entretient ses aigreurs diverses en pratiquant une gastronomie à rebours dans les pires gargotes de la ville. A l'ironie glacée de Carvalho s'oppose l'ahurissante grossièreté matoise de

Et quand l'un, Carvalbo, s'isole dans sa ville des beuteurs de le ville, l'autre s'enfonce un peu plus dans la bauge qu'il sous-loue dans

nation comme un désir unique et l'arrière-salle d'un troquet des bas quartiers. Comment ne se sont-ils jamais rencontrés, ces arpenteurs de bitume, ces traqueurs de vérités si désuètes que ni les supérieurs de l'un, ni les clients de l'autre ne prennent la peine de les écouter jusqu'eu bout? Et comment croire que le petite pute toxico que Mendez rencontre dans Chronique sentimentale en rouge n'est pas celle que Carvalho tentera d'aider dans Hors jeu? Peut-être s'évitent-ils pour ne pas avoir à confronter leur inutilité. Enfants de Marlowe et contemporains des détectives de James Crumley, ils ont, l'un comme l'autre, une haute idée de leur impuissance à changer un monde qu'ils ne prennent même plus la peine de

عكذا من الأصل

Haī par ses collègues et méprisé par sa hiérarchie, Mendez pratique la police comme d'antres s'acharnent à jouer du rock n'roll dans un garage de banlieue. Il n'en attend rien d'autre que l'odeur et le bruit des rues, le plaisir de palpiter sur le tempo de sa ville et la satisfaction de continuer à enquiquiner ses voi-sins. Pour Carvalho, le métier de détective est une manière esthétique de gagner sa vie sans travailler tout en gardant le nez collé sur les dessous de sa ville. Mendez travaille en dilettante sur des affaires qu'on ne lui a pas confices et Carvelho garde pour lui les résultats d'une enquête parce que, dans la Barcelone pré-olympique byrée à la rage des promoteurs, il n'y a plus personne qui veuille entendre le vérité.

de ces deux personnages fascinants sont aussi deux stylistes, deux ecrivains qui travaillent leur langue evec un plaisir communicatif. Touffue et fleurie, audacieuse, souvent baroque, l'écriture de Ledesma colle à la fantaisie truculente de Mendez. Comme les façades de Geudi, elle ignore le ligne droite. Elle flirte en permanence avec la préciosité et se rétablit dans l'éclat de rire d'un dialogue ou la surprenante virtuosité d'une description. Ledesma est un jongleur, et s'il faut un peu de temps pour pénétrer dans sa jungle, il en feut bien plus pour se résoudre à la quitter.

Comble de bonheur, les créateurs

Aussi sournoisement élégant que son héros Carvalho, le style de Montalban est toujours à contrepied de ce qu'il décrit. Ironique, métaphorique, Montaiban parle des choses en évitant de les nommer et ne les nomme que pour mieux parler d'autre chose. Tendue, imprévue, constamment intelligente jusqu'à frôler le maniérisme intellectuel, l'ecriture de Montalban et la première aventure de Pepe Carvalho (les Mers du Sud, 10/18) furent couronnées en 1979 par les jurés du Prix Planeta (l'équivalent espagnol dn Goncourt). Onze ans plus tard, c'est Ledesma qui obtint le même prix pour Chronique sentimentale en rouge. A quand des auteurs de polars sur les listes du Goncourt?

Patrick Raynal

#### **EN POCHE**

 Dans Quel beau dimanche I. un livre qu'il quelifie lui-même d'assentiels, écrit en référence à Une journée d'Ivan Denissovitch de Soljénitsyne, Jorge Semprun raconte sa quâte identitaire de double rescapé du nazisme et du stelinisme, en pertent d'un dimanche de 1944 au block 40 du camp de Buchenweld (collection r Las cahiers rouges », Grasset, nº144). Dans la même collection, on peut lire les Lettres à Van Rappard de Ven Gogh : couvrant période hollandaise de l'artiste, elles témojonent des liens établis evec le peintre néerlandais rencontré à l'Académie de Bruxelles, e le seul ami de Vincent parmi ses compatriotes, selon L. Roelandt, qui e assuré la traduction de l'ou-

vrage (п°148). Monsieur le député suivi des Mafieux, deux courtes pièces de Leonardo Sciescie écrites en 1964 et 1965 sont éditées dans la collection e Biblio » du Livre de poche. Elles dénoncent les tares ds le politique à l'itelienne et le minage social orchestré par la Cosa Nostra (nº 3182). La même collection publie Sur les cimes du désespoir, un livre de 1833 écrit par Cioran comme e una sorte de libération, d'explosion salutaire »

(nº 4139). Toujours su Livre de pocha, le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson à travers la Suède de Selma Lagerlöf est l'objet d'une traduction entièrement nouvelle et pour la première fois complète de Mere de Gouvenain Ic'est la méma traduction qu'a resenua Actes Sud pour une version plus luxuause de l'ouvrage). Ecrit en 1906, la roman du Nobel suédois est devenu un clessiqua mondial (nº 6930). Signalons également une édition des Contes et récits fantastiques de Théophile Gautier établie par Alain Buisine et le Chevalier Des Touches de Jules Barbey d'Aurevilly, présenté et annoté par Petriek at Romen Wald Lasowski (nº 6895 at

En Poche encore, dans la collection eBiblio-Essais», est repris l'essentiel des articles parus dans les Cahiers de l'Heme consacrée à Jung en 1984. Il s'agit, explique Michel Cazenave, qui essure la direction des Cahiers, d'ouvrir le débat e en rappelant les pointe forts de l'exemple de Jung, en soulignant les contours, en faisant ressortir lee différentes échappéas, et en mettant en avant l'originalité d'une pensée » (nº 4140). Le Livre de poche publie également la biographie de Michel Foucault de Didier Eribon (rr 7300).

 Dans la collection ∉ Folio-Histoire » das éditione Gallimard, Jacques Le Goff e'est attaché avec la Naissance du purgatoire (r 31), à décrire la révolution mentale et sociale du système dualiste de l'au-delà intervenue eu

· Dans le Savant et la foi, un ouvrage présenté par Jean Delumeau et publié dans le collection e Champs » (Flemmarion), dix-neuf hommes de science e'interrogent eur le rôle constitutif de «l'aventure scientifique > dans «l'histoire sainte de l'homme » (nº 248) .

Grosser réfléchit sur le Crime et la Mémoire. Conçue comme run sens de la responsabilité à assumer pour un passé collectif», la mémoire doit, selon l'euteur, ee faira ection, elutter contre les crimes en train de se commettre » (nº 246). Dens e Champs » toujours, Eli Bamavi propose Une histoire moderne d'Israel (nº 246).

Toujoure ehez Flemmerion, eGF » reprend Lancelot ou le Chevalier à la charrette de Chrétien de Troyes. Traduit et annoté par Jeen-Claude Aubailly. Texte en ancien frençais et frençais modeme (nº 556).

 A mi-chemin emre le document et l'écriture romanesque, Marie Rouanet restitue avec minutie et émotion la poésia quotidienne de son enfance biterroise au début des Trente Glorieuses dane Nous, les filles ( e Presses-Pocket », nº 5) .

 La coñection e 10-18 ≥, dans le série e Domainea étrangers », offra un recuail composé d'una sélection des quelque quinze cents (I) lettres d'amour qu'Henry Miller écrivit, eu crépuscule de se vie, à une actrice peu connue. Lattres d'amour à Brende Venus est traduit de l'englais par Denis Authier (nº 2210).

Dans la même série, chez le nême éditeur, Nord Michigan, da Jim Harrison, traduit de l'englais' par Sara Oudin : Joseph, fils d'immigré, inetituteur, mène une vie eens histoire. Survient Catherine, l'une de ses élàves, dix-sapt ans... [nº 2205] .

Dens le même collection encore, le Mandarin du Portugais Eça da Queiros (1845-1900), traduit et ennoté per Michelle Giudicelli (n. 2207) .

• « Folio-Gallimard » public Je suis un écrivain de François Weyergens, ou la vie d'un romancier qui préfère passer ses nuits evec sa machine à écrire plutôt qu'evec Sylvie. La photo d'un hibou lui tient compagnie jusqu'à l'eube (n° 2288). Dans le même collection paraît également la Soie et les Cendres de Myriam Anissimov In 2287) at Tolne de Guy de Maupessant. Ce recuell de nouvelles fait l'objet d'une réédition, présentée, établie et annotée par Louis Forestier (nº 2278).

### **ACTUALITÉS** La première sélection Renaudot

Voici la première sélection pour le prix Renaudot qui sera attribué le 4 novembre : Sonate au clair de lune, de Nicolas Brébal (Mercure de France); Eau de café, de Raphael Confiant (Grasset); Marguerite devant les pourceaux, de Claude Duneton (Grasset); la Séparation, de Dan Franck (Seuil); le Troisième Mensonge, d'Agota Kristof (Seuil); En douceur, de Jean-Marie Laclavetine (Gallimard); Liverpool marée haute, de Luc Lang (Gallimard); Ludo et compagnie, de Patrick Lapcyre (POL); Sven, de Jean Lods (Calmann-Lévy); Une peine à vivre, de Racbid Mimouni (Stock); les Larmes de Pierre, d'Eugène Nicole (François Bourin); Au péril de lo mer, de Bruno Racine (Grasset); le Tournesol déchiré, de Boris Schreiber (François Bourin); le Romon du linceul, de René Swennen (Gallimard).

### Le deuxième Salon de la revue

Inauguré vendredi 20 septembre par le ministre de la culture. M. Jeck Lang, le deuxième Salon de la revue s'est tenu les 21, 22 et 23 septembre à l'Ecole des beaux-arts à Paris. Trois cent vingt publications y étaient réunies par l'association Ent'revues, créée en 1986 et dirigée par Olivier Corpet, Fran-coise Dufourney, André Chabin et Yves Chevrefils.

Un catalogue, présentant cinq cent cinquante revues franco-phones d'art, de littérature, de poésie et de sciences humaines, e été publié à cette occasion pour défendre et promouvoir un genre spécifique, qui rencontre de graves pro-blèmes financiers, liés notamment à une mauvaise distribution. La journée du 23 septembre a été ainsi réservée aux libraires et aux bibliothécaires pour les encourager è accueillir plus largement ce type de publications.

D'autant que, plus faciles d'eccès pour les jeunes enteurs et plus accessibles à le nonveauté, les revues jouent un rôle essentiel dans la création et la recherche contemporaines. En témoignaient, eu Salon, les stands de revues anciennes, sonvent méconnues à leur époque, qui réunissaient pour-tant des textes considérés aujourd'hui comme fondateurs. Sans doute ce deuxième Salon a-t-il lui aussi présenté, cà et là, ce que seront la littérature et les idées de

Emmanuelle Nunez

WELL EMPANT SEE

er er et 🛎 🚉 ..... safts im TELUSTIC CO BETT SEE .... 5 au 965 TO THE SEC A DE A THE PERSON NAMED IN e cetart im reuples de la

. . . (t) avait fit is grandeur . cr ic plan THE PERSON ::: Chiritoene espirolita :

HOU VENT

mart e datter general 2.7 MAY NO JOS DOG THE ST MAY COME metri i i en samble a 🐠 Transcription of the second The motion of Miles Turesse sconegande, mais. fotte auf rentmer, mitte "ETTE ON AWAR WAS THE POST IN CUT SCRIPTION. " t. . . out out le richt. WELL - A SADJEBLON, LAW "I control or a spandored

Focal in mariage, quitte או לם לופתו רנו. וייוריניים T. 2010's unter meit, dauf. i le terrano de vagabos-Adms Shoul ou dans (# We tomore La then Pans und banque. est sept. The device pour anvisage. ime Vac la patience # Titt it uelle mère ste in accomile de merces ا آال نه دووي. ا

Lair de Gelsomi**na** La allagueuse dens tee

Alles routes Ella arcine la di intemplo l'agitation? 151 V 10 des cem internot, le production de production de plus production c'est app Sie a dio adoptée par 2 to Stonait DOM the torse plus procise " au an au cours The second and and the second ommos dere W The Election Confin Street

> - LINEAUNT . Cultivated The same of the same The O Life and

the Control of the

in the train the Out the property Salati Sarring of Change Cha

AMKOULLEL L'ENFANT PEUL d'Amadou Hampaté Bå. Préface de Théodore Monod, Actes Sud, 410 p., 138 F.

Dans les temps très reculés où il était encore possible de regarder une emission de télévision sans risquer de gagner une raquette de tennis ou un voyage aux Sey-chelles. Pierre Dumayet-avait proposé une merveilleuse et tonique rencontre avec un sage africain du nom d'Amadou Hampâté Bâ. A travers cet homme plein de noblesse qui alliait naturellement la vivacité à la sérenité, c'était la mémoire même des peuples de la haute vallée du Niger qui se livrait soudain.

Amadou Hampâtê Bå avait été le premier à pressentir la grandeur et la fragilié de cette civilisation de l'oralité dont il s'était fait le défenseur le plus célèbre et le plus constant archiviste. « En Afrique. disait-il, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle.» D'où l'œuvre qu'il avait entreprise, années de ce siècle : années charqui recueillait, publiait, explicitait nières pour cette Afrique où le des récits initiatiques, des contes,

mission de sauvegarde du verbe et du souffie traditionnels. D'où le genre littéraire auquel il se rattachait et qu'il evait plaisamment défini comme « oralité couchée sur le papier».

Son talent de conteur se doublait pourtant, quoi qu'il dise, d'un exceptionnel don d'écrivain. En témoigne le livre de ses souvenirs d'enfance et d'adolescence qui paraît anjourd'hui, quatre mois après sa mort, à l'âge de quatre-vingt-onze ans. Car cet ouvrage, d'un formidable intérêt historique et ethnulogique, s'impose sussi comme un ample récit de portée universelle, nourri de mille expériences et servi par une langue savoureuse, précise, puissante.

> Comps du sort

Les vingt premières années de la vie d'Amadou Hampâté Bâ cocrespondent eux vingt premières années de ce siècle : années charponyoir colonial se superpose à

des légendes, des histoires vécues, l'ordre ancien, sans l'annuler com-et qui s'apparentait à une véritable plètement mais en le dévoyant. Et ans. Un riche et noble chef de pro-part ; il est déjà le témnin d'un le destin du jeune Amkoullel, rejeton d'une lignée princière quasiment exterminée ou cours d'une guerre fratricide, suit au plus près les déséquilibres de l'époque, subissant tour à tour les coups du sort et les retours de fortune, comme si le cours de son existence était à l'exacte image d'une société blessée et désorientée.

> « Chaque fois que mon existence commençait à s'engager sur une belle voie bien droite, le destin semblait s'amuser à hu donner une chiquenaude pour la faire basculer dans une direction totalement opposée, faisant régulièrement alterner des périodes de chance et de malchance. Cela commença bien avant ma naissance avec mon père Hampâté, qui aurait du (et ses enfants après hui) hériter d'une chefferie dans le pays de Fakala, et qui se retrouva seul rescapé survivant de toute sa famille, réfugié anonyme au fond d'une boucherie. Réhabilité par le roi même qui avait fait massacrer tous les siens. voilà qu'il meurt trop tôt pour que

> je le connaisse vraiment et que le

vince vient-il à épouser ma mère et m'adopier pour héritier et fils présomptif, faisant planer au dessus de ma tête le turban des chefs de l'Outa? Patatras! Nous nous retrouvons tous en exil et me voilà fils de bagnard. Enfin revenu à Bandiagara, où la vie semble reprendre son cours normal, voilà que l'on m'arrache brutalement à mes occupations traditionnelles qui m'auraient sans doute dirigé vers une carrière classique de marabou enseignant, pour m'envoyer d'office à «l'école des Blancs», alors considérée par la masse musulmane comme la voie la plus directe pour

aller en Enfer. » Les grands mouvements du livre sont là : dans de vinlents soubresauts collectifs qui agressent et déchirent le temps suspendu de la tradition, avec en écho de hrutales épreuves individuelles qui viennent détruire le long et bienheureux équilibre des jours. Amkoullei, l'enfant peul, forme l'un des derniers maillons d'une chaîne qui s'érode et se brise. Il est encore que, dévidant cette histoire d'en-l'héritier de ces namades, partout fance sur tous les registres, au

mande qui vait ses valeurs entrer en agunie. Il entend et mémorise toute la geste des peuples de la savane. Geste transmise de génération en génération, et qui faisait à la fais affice de texte fandateur, de table du droit coutumier et de code de l'honneur. Mais il perçoit également ce qui dérègle les comportements et les mentalités.

#### Un surcroît d'homanité

Amadou Hampaté Bå parle de sa jeunesse, de sa famille où domine une mère qui est l'énergie meme, de ses deux pères (le géniteur et le nanrrieier), de ses maîtres, de ses compagnons de jeux ou de rapines. C'est un débordement d'historiettes, d'anecdotes, de notations. Parfois le récit se change en épopée intégrant par pans entiers une fresque chargée d'exploits légendaires ou très contemporains. Parfois la rememoration saute de l'incongru eu tragi-

point de la lester d'un surcroît d'humour nu d'horreur : d'un surcroît d'humanité.

Une séquence retrace ainsi, sans périphrases, une expédition enfan-tine destinée à contrôler si, comme le bruit en evait couru, les excréments des «Blancs-blancs» étaient noirs! Une autre séquence, quelques pages plus loin, montre Amkoullel en train de traverser un village en proie à la famine : au spectacle terrifiant des mourants déjà mêlés aux morts et livrés aux vantours, le garçon sent le cœur et la vue lui manquer, comme si une dernière poussière d'innocence venait de tomber de ses yeux.

Les Mémnires d'Amedou Hampâté Bå ne suscitent que des sentiments forts, à la mesure d'une vie terrible et tendre, volontaire et lumineuse, inspirée et tolérante. On lit ces feuillets où passent le timbre de sa voix et la rumeur d'un monde englouti evec le plaisir extrême d'être à l'écoute d'un personnage fabuleux, avec l'intuition désespérante aussi qu'il n'y a plus guére de place, en Afrique ou ail-leurs, pour des hommes d'une telle envergure.

André Velter

## Une femme qui fuit

L'AME DU VENT

ACTUA

100

ragé par la .présentation que l'éditeur fait de l'euteur : « Elle : appartient à cette ganération. postérieure à la guerre et contemporaine de cette évolution industrielle des années 80 qui e placé son pays permi les plus grandes puissances économiques. > On your bien croire que l'institution qui a subventionné la traduction a inspiré cette curieuse propagande, mais elle risquerait d'avoir un effat rédhibitoire sur le lecteur, et ce serait dommage : on eurait tort

ses limites. Sa belle-mère ellamême lui conseille de tuer sa femme s'il le faut.

#### L'air de Gelsomina

resurgit, lointain et plus proche. Le passé lointain, c'est eon enfance : elle a été adoptée par celle qu'elle prenait pour sa mare. Le passé plus proche, c'est il y a un an : au cours d'une de ses errances, elle est violée per trois hommes dans la campagne. Elle ne confie eucun

de ces deux drames à son mari, qui la voit e'éloigner de lui, impulssant, d'abord résigné, puis révolté.

ebsence si prolongée que son mari ne veut plus d'elle, elle enlève son fils. Les moments de nioni.

#### Rêverie sur le vent

La leme découverte des causes de la névrose de la leune femme (une scène traumatique qui eut lisu pendant la guerre des deux Corées, révélée à la fin du roman) s'accompagne d'une étonnante et poétique révene sur le vent et les ames qu'il transporte : «Le vent, c'est comme le geste de la main de deux personnes qui pensent l'une à l'autre avec le sentiment de se manquer réciproquement. 3

Une brève nouvelle, la Soirée,

qui décrit une société intellectuelle et freietée, complète le volume. Bien que la technique narrative soit la même lavec une alternance imperceptible de voix, les eje » de la narratrice, de plusieurs personnages et de l'auteur se substituent l'un à l'autre), la rupture de ton y est trop grande, et l'on est surpris que l'éditeur ait voulu réunir les deux textee. Pourquol ne pas avoir réservé la nouvelle pour un eutre recueil plus enhérent qui noue permettrait de mieux conneitre cette romancière?

La Librairie Internationale

71, boulevard Saint-Germain

Paris 6° A l'occasion de l'ouvenure de sa Libraine Internationale, la Frac vous invi-

te le mercredi 2 octobre à 15h à une rencontre avec André Ghicksmann

te le microsqui à octobre a 150 a une rencontre avec Amare Garcestinami nuteur de le XI<sup>e</sup> commandement, Edition Flammarion et Ional Afanyesiev, une des grandes figures de l'intelligensia russe, président de l'Université de la Russie, historien, député, recteur de l'Institut des Archives de Moscou, et auteur

the first were to the Mills of the con-

René de Ceccatty

# La prière de Melville

Salte de la page 19

Moby Dick fat-il accueilli comme étant le délire d'un fou? Cela n'empêche pas Melville d'achever son sixième roman, le sombre et complexe Pierre ou les Ambiguités, drame centré sur l'amour tragique entre le protagoniste et sa demi-sœur, d'où se dégage le symbole de l'union incestueuse entre le Bien et le Mal.

L'échec, cette fois-ci, ne fut même pas retentissant. Par surcroft, um an plus tard, en 1853, les entrepôts de l'éditeur brûlèrent, de sorte que plus aucun des romans de Melville ne devait être réimprimé. Mais, toujours fidèle à son destin intime bien plus fort que celui de la réalité quotidienne, il continua d'écrire - des essais ou des nouvelles pour les magazines, parmi lesquels quelques chefsd'œuvre laconiques comme Bartleby l'ecrivain ou Benito Cereno (2). Ensuite, il réécrivit, ou plutôt réinventa, les pseudo-Mémoires d'un béros incompris de la guerre d'indépendance dans cet Israel Potter que voici dans une nouvelle version remarquable, ainsi que la préface, dues l'une et l'eutre (3) à Philippe Jaworski; avant de revenir pour une dernière fois au roman evec le Grand Escroc qui mérite toujours, peutêtre, le sort qu'on lui réserva à l'époque.

Alors, ayant etteint la quaran-taine, Melville renonce à le prose populaires et les métriques majestueuses de l'épopée.

Pierre Levris - envers qui notre l'immense roman en vers.



Herman Melvilla en 1861.

vécu adolescent les livres qu'il in extremis par ses juges, un écriallait écrire revint à la prose - et vain sans lecteurs, un fermier, an de façon inlassable, jusqu'à sa douanier... Mais, par-dessus tnut et mort et jusqu'à faire de son toujours, il fut l'habitant d'un manuscrit un véritable palimp- monde de fautes indéchiffrables et seste -, il écrivit son livre-testa- de sentiments énigmatiques nu ment, son autobiographie secrète, pesait le sens calviniste de la Billy Budd, où l'entocensure à dépravation innée - l'homme, en laquelle l'oblige sa situation de somme, qui, selnn Hawthorne, un père de famille aboutit à l'art déll- moment son ami, n'aimait à raicat de la litote et, pour tout dire, au grand art.

Comme tout un chacun, Her-

Et pour finir, celui qui avait teur, un condamné à mort sauvé sonner que « sur tout ce qui est hors de portée du savoir humain».

Dans Redburn, son quatrième man Melville fut beaucoup ouvrage, Melville raconte l'histoire d'hommes à la fois : un comptable, d'un fils de famille - lui-même un instituteur, un gabier, un déser- qui s'enrôle dans la marine mar-

chande sur un pavire en partance pour Liverpool. Il décrit le gosse chaussé de bottines à heuts talons s'ingéniant à singer l'homme du monde devant un équipage prompt à bumilier ce déclassé qu'il soumet à de cruels epprentissages; et qui, enfin arrivé au port, s'engage dans le labyrinthe des ruelles. se repérant sur un plan vieux d'un siècle mais sur lequel il e studiensement appris la topographie de la ville et l'emplecement de monumenta depuis longtemps disparus... Peut-on s'empecher d'y voit l'imege, le métephore même de son existence?

Il y a une cinquantaine d'années, au moment où Lawrence d'Arabie et D. H. Lawrence l'avaient découvert, Borgès observait que le livre de Melville, evec ses quêtes interminables sur un espace se confondant avec l'univers, apponcait Kafka; et que l'œuvre de celui-ci projetait sur son prédécesseur « une curieuse lumière ultérieure ». Et d'ajouter qu'une des traditions de la vaste Amérique était bel et hien celle du grand homme inconnu.

Serait-il interdit de rappeler en confidence que «la Pléiade», si empressée dernièrement à introniser des outeurs qui risquent, à court terme, de ternir son éclat, semble emprunter à l'égard de Melville l'allure distraite et poussive de la gloire elle-même?

Hector Bianciotti

(2) La Vèranda, Benito sereno et le Mar-chand de paratonnerres. Traduits et préfa-cés par Jean-Pierre Naugrette, Flamma-rion, coll. « G.F. Flammarion », 1991.

(3) Aubier. A peraître le 23 octobre. (4) Gallimard, 1981; « Poésie 5) Le Nouveau Commerce. Traduit par Anne Lecroart et Marcelle Fondreide.

BREVES

Africains. Caralbes. Indiens. Européens. Canteurs et écrivains. Langue créole et langue française. Sur les senteurs de la littérature antillaise.



"Lettres créoles." Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant.

HATIER

de Oh Jung-hi. Traduit du coréen par Byong-jou Lee. Un jour enfin, eprès une Picquier, 160 p., 92 F.

Tentons de n'être pas décou-

de passer à côté de cet écrivain. L'Ame du vent est le récit émouvent d'une séparation. Une femme, peintre qui a abandonné son art pour le mariage, quitte. réquilèrement eon mari et lui revient, eprès une nuit, deux fours, une semaine de vagationdage dans Séoul nu dans le campagne coréenne. Le meri. cadre dans une banque, est trop amoureux d'elle pour envisager le divorce. Mais la patience a

On suit la fugueuse dans les rues, sur les routes. Elle arrête le temps, contemple l'egitation citadine, l'activité des campagnes et, lentement, le passé

solltude de l'homme, les égarements de le femme, sont exposés avec une émotion sobre et précise. Etrangement, une référence cinématographique est donnée par l'auteur : celle de Fellini. Le mari achète une trompette pour eon enfant; un soir souvient de l'air de Gelsomine, dens la Strada. On penserait plutot à le folie de Monica Vitti dane le Désert rouge, d'Anto-

et se consacre, ou se résigne, à l'art confidentiel de la poésie, laquelle est avant tout une offrande et fut sans donte pour lui une sorte de prière. Comme Kipling dont, malgré les efforts de T. S. Eliot, l'œuvre poétique demeure elle aussi meconnue, Melville fait alterner avec bonheur dans ses poèmes le rythme vigoureux des ballades

dette est immense si l'un songe que de John Clare à Emily Bronte, de Shakespeare à Hopkins, à Yeats, à John McGahern, à Jean Rhys... il e passé sa vie à peser dans ses délicates balances de traducteur les mots et les cadences d'écrivains jugés intraduisibles – a proposé naguere un choix du pre-mier recueil de Melville, Tableaux de bataille, sous le titre de Poèmes de guerre (4). Anjourd'hui, il nous offre une très belle anthologie – tnujours en édition bilingue - où l'on trouve le sublime poème en prose John Marr - dont paraît en même temps une outre version curieusement amputée de la soixantaine de vers qui le couronpent (5) - et l'épilogue de Clarel,

Oucloues années après qu'il s'était voné à la poésie, le précoce aventurier - qui ne fut tel, en réalité, qu'entre sa dix-neuvième et sa vingt-troisième année - avait obtenu un poste d'inspecteur des douanes à New-York, qu'il ne quitterait que dix-neuf ans plus

avec Jean Daniel de l'ouvrage Cette grande lueur à l'Est, Editions Maren Sell. Suivie à 18h, par une lecture des textes de Julian Barnes, auteur de Le Pernoquet de Flaubert, Une bistoire du monde en dix chapitres 1/2 et Arant moi par Julian Barnes et Claude Chabrol, presentée par Marie-Pierre Bay.

#### **JOURNAL DE 1920**

d'Isaac Babel. Traduit du russe par Wladimir Berelowitch. Balland, 204 p., 89 F.

#### CORRESPONDANCE **AVEC BORIS PASTERNAK** ET SOUVENIRS

de Varlam Chalamov. Traduit du russe par Sophie Benech et Llly Denis. Galtimard, coll. « Arcades ». 220 p., 72 F.

#### CAHIERS DE LA KOLYMA

et autres poèmes de Varlam Chalamov. Traduit du russe par Christian Mouze Ed. Maurice Nadeau, 100 p., 75 F.

EU à peu émergent les faces cachées de l'iceberg. Les éclats de réalité qui entouraient les mystères et les mon-tagnes de secrets si longtemps inavouables... Isaac Babel (1894-1940), Boris Pasternak (1890-1960), Varlam Chalamov (1907-1982). Trois destins d'écrivains presque de la même génération marqués, meurtris, dévorés par la révolution et qui, par le pur hasard des publications, se trouvent amenés à cohabiter dans nos lectures, puisque viennent de paraître un Journal de 1920 de Babel, une Correspondance de Variam Chalamov avec Boris Pasternak de 1952 à 1956, ainsi que des poèmes de l'auteur des Récits de Kolyma.

Babel n'a pas eu le temps de devenir un écrivain prolifique. Ses jours étaient comptés... Considéré comme l'un des représentants les plus originaux et les plus doués de sa génération, cet Odessite élevé selon la tradition juive était devenu célèbre dés la publication de son premier livre, Cuvalerie rouge, une suite de récits sur la campagne de la l∞ armée de cavalerie soviétique pendant la guerre contre la Pologne en 1920 (1). Le texte avait scandalisé les autorités et indigné le maréchal Boudienny, qui commandait la la armée. Dans une lettre à Maxime Gorki, il dénoncait cette œuvre « vulgalre et diffamatoire » et s'indignait: « Que raconte Babel, et qu'est-ce qui l'autorise u faire usage du titre sonore de Cavalerie rouge? écrivait-il. Il Invente des calomnies, couvre de boue les meilleurs des chefs militaires communistes, raconte des histoires inventées de toutes pièces ou ment, tout simplement, (...) Je pense que vous conviendrez avec moi que pour décrire cette lutte de classes Immense, la première de l'histoire de l'humunité, il faut tout d'abord comprendre l'essence de cette lutte, c'est-à-dire être un diulecticien, un artiste marxiste mërne inexperimentë. Babel n'est ni l'un ni l'autre. Sa prétention à représenter la vie quotidienne. l'organisation, les traditions de la In armée de caralerie n'a donc abouti qu'à une obscène caricature tout imprégnée d'esprit petit-bourgeois » (Leure à la Pravda du 28 octobre 1928).

Auteur à succés, «coqueluche de Moscou», fêté pour ses Contes d'Odessa autant que pour ses pièces de théâtre, jouissant d'une situation privilégiée grâce à l'amitié de Maxime Gorki ou de lejov, le patron de la Guépéou, Isaac Babel sait certainement

### D'AUTRES MONDES par Nicole Zand

# Babel, Pasternak, Chalamov...

qu'il n'est pas invulnérable. Mais il refusera toujours de quitter la Russie. En 1925, sa femme est partie vivre à Paris, il la rejoint en 1928-1929, puis en 1932; sa fille Natbalie naît à Paris en 1929. En 1935, on le fait venir en catastrophe avec Pasternak à Paris au Congrés pour la liberté de la culture pour étoffer une délégation soviétique médiocre. Il revient en URSS, où il ne peut plus avoir accès à l'édition. Sa seconde femme, Antonina Pirojkova, donne naissance à sa fille Lidia. Il sera arreté le 15 mai 1939 dans la datcha qu'on lui avait construite à Peredelkino, le village des écrivains proche de Moscau. Jugé pour trotskisme. espionnage, etc., le 26 janvier 1940, exécuté le lendemain, alors qu'on fait croire aux siens, à sa seconde femme, peudant quinze ans, avec un sadisme qui fait partie du système, qu'il est vivant, qu'on l'a vu dans des camps (2).

RETROUVÉ en 1955 à Kiev, patiemment déchiffré par Antonina Pirojkova, le Journal de 1920, qui paraît dans sa ver-sion intégrale aux éditions Balland, est passionnant pour plusieurs raisons : non seulement comme un élément capital de la genése de Cavalerie rouge, non seulement comme un témoignage de la terrible lucidité d'un écri-vain dans une guerre qu'il vou-drait « juste » (« C'est l'enfer, la façon dont nous portons la liberté »), mais une œuvre vivante, une esquisse paradoxalement plus forte que l'œuvre achevée. Correspondant de guerre sur le front polonais, en Volbynie puis en Galicie, Babel note, entre le 3 iuin et le 15 septembre, ce qu'il ressent, ce qu'il voit, des impressions, des images, des ébauches de portraits, sans se préoccuper de censure ou de contrainte stylistique. Sans se préoccuper du Bien et du Mal. Une sorte de coupe saignante, palpitante de vie, dans l'horreur vue par un homme douloureux, décbiré, devant une cruauté humaine indescriptible. « Le champ jonché de corps, ces blessures invraisemblables, les cranes défoncés, les jeunes corps blancs et nus qui brillent au soleil, les agendas, les feuillets, les livrets mili-taires, les évungiles éparpillès, les cadavres parmi les céréales. » Loin d'Odessa et de la Moldavanka, comme un créve-cœur, il sent un cafard sans fin : « Parce que je suis loin de ma maison, parce que nous détruisons, parce que nous passons comme un tour-billon, comme un torrent de lave, détestés de tous, la vie vole en éclats, j'assiste à un grand requiem interminable. »

Pogromes, villages pillés, femmes violées. Les Polonais, les Russes, les cosaques, la révolution et la syphilis sur cette terre où coexistent l'Église catholique, l'Église uniate, la synagogue, les juifs à longue barbe, longilignes dans leurs caftans noirs, dont il comprend le yiddish, mais qui sont si différents des Odessites

EDUARDO MENDOZA

Mendoza



Isaac Babel, élève de l'école communale d'Odessa.

(« Le mari, doux, la barbe noire. Une juive rousse, enceinte, se lave les pieds. La fillette a la colique. Le dîner – des beignets à l'huile de tournesol – le paradis. La voilà, l'épaisseur juive »). Les has-sidim, pâles, avec des papillotes, spectacle incroyable, trois cents ans en arrière. Sbtetls sinistres, sales, misérables, lieux du malheur juif dont il se sent à la fois solidaire et différent. « Toujours la même chanson, les juifs sont ruinės, la perplexitė, ils attendaient le pouvoir des soviets comme des libérateurs, et tout à coup des cris, des cravaches, sales youpins. » Dans le chaos intérieur et extérieur, Babel se cherche lui-même. Mûrissant l'œuvre à venir. Sans savoir qu'il lui reste à peine vingt ans à vivre.

Chaque soir dans la surprise De me savoir vivant. Je me disais des poèmes J'entendais à nouveau ta voix. (Au poète. Pour Boris Pasternak). C'est de l'enfer, l'enfer de la ècrit ses Cahlers de la Kolyma

jamais imprimés ni publiés » et qu'il adresse, en 1952, « au poète dont les vers l'ont fait vivre durant vingt ans ». C'est le début d'une correspondance qui durera un peu plus de quatre ans (de mars 1952 à août 1956) entre l'ancien détenu encore astreint à résidence en Yakoutie, le poète sorti des camps, et l'auteur de Ma sœur la vie. Une belle correspondance que le futur auteur des Récits de Kolyma, convaincu de la force terrible de l'art, adresse au Poète par excellence: « Avez-vous jamais songé à cela? Aux gens qui sont restés des êtres humains uniquement grâce à vos paroles, à vos dessins, à vos pensées qui les accompagnalent sans cesse? Que vos vers, on les récitait comme des prières?»

En 1953, Chalamov a pu quitter Kolyma après seize ans dans les camps. Il vit dans la région de Kalinine (Tver), pres d'une entreprise de tourbe. Revenu pour deux jours à Moscou, il retrouve Kolyma, que Varlam Chalamov a sa fille de dix-buit ans, qu'il avait

Boris Pasternak le 13 novembre 1953. Celui-ci, qui travaille en secret à son roman le Docteur Jivago, fait lire le manuscrit inachevé à son visiteur, qui va disséquer le millier de feuillets qu'il a devorés avec un soin tout particulier. Pour lui, « les écrivains sont des maîtres à vivre. Ils nous montrent ce qui est bien, ce qui est mal, ils nous font peur, empechent notre âme de s'enliser dans les recoins ténébreux de l'existence. Une des caractéristiques de la littérature russe est sa dimension éthique. (...) Le Doc-teur Jivago relève incontestablement de cette dimension supérieure». Chalamov va continuer, tout au long de l'élaboration du roman, à en être un des premiers lecteurs. « Votre description du camp n'est pas véridique, écrit-il à Pasternak en 1956 à propos de la seconde partie. Il y a longtemps, depuis 1929, qu'on ne les appelle plus des camps de concentration, mais des camps de rééducation par le travail, ce qui ne change rien, bien sûr, ce n'est qu'un mail-

ion superflu dans la chaîne du

mensonge. Il n'y a pas de poteau

avec l'inscription « goulag... »

مُكنَّدًا مِن الأصل

Suit tout un cours sur l'histoire et la géographie des camps : Belamorkanal, Potma, Dmitlag, Sevlag, Bamlag, Irkoutlag, Taichetlag, etc. (3). Et sur la perversion des ames, la corruption de l'esprit et du cœur, qui est l'essentiel : « Quand, de jour en jour, une immense majorité des gens comprend qu'en fin de compte, on peut vivre sans viande, sans sucre. sans vêtement, sans chaussures, mais aussi sans honneur, sans conscience, sans amour ni sens du devoir. Tout se dénude, et le dernler denuement est terrible. » Description impitoyable de cet autre monde par cet expert de l'enfer qui semble comme un préambule aux terribles Récits de Kolyma et d'où ressort une formidable volonté de vivre « L'homme naît nour vivre et non nour se prénarer. à vivre. C'est superbe », commente-t-il, s'insurgeant contre l'béroïsme érigé en vertn à l'intention de la jeunesse. «Il est quittée à dix-buit mois, et, incontestable que la jeunesse dont il pense qu'ils « ne seront immense bonheur, rencontre mourait facilement. Mais quelle

jeunesse ne meurt pas facilement à la guerre? Les jeunes ne savent pas, ils ne sentent pas ce qu'est la mort, ils ne comprennent pas, ne ressentent pas au fond d'euxmêmes qu'on n'a qu'une seule vie. Dès l'école, des le jardin d'enfants, on leur a inculque que le monde dans lequel ils vivaient était la plus belle conquête de l'humanité. Ils avaient donc quelque chose à défendre.»

CETTE correspondance d'une bauteur de vue et d'une richesse exceptionnelles tient à la qualité des deux hommes et à la haute idée des poètes et de la poésie qui a commandé l'existence de Variam Chalamov. Elle prend fin à l'automne 1956, lorsque Chalamov, enfin réhabilité, revient vivre à Moscou. Elle est complétée par des Souvenirs rassemblés sans doute après la mort de Pasternak. Il raconte bien leurs échanges, leurs conversations sur la rime, sur l'époque et il évoque l'enterrement du poète à Peredelkino le 1ª juin 1960, les filas et les massifs de fleurs piétinés' par une foule où on avait l'impression qu'il y avait plus de journalistes que d'amis. «Le cercueil se mit à naviguer en direction du cimetière, et l'on se rendit compte qu'il y avait un millier de personnes. Etait-ce beaucoup ou peu? Pour des funérailles « à la Pouchkine », c'était beaucoup Mais pour un dernier adieu au premier poète lyrique du monde, à un écrivain mondialement célèbre, à un lauréat du prix Nobel, c'était insignifiant.»

Variam Chalamov, qui avait connu une vie pire que la mort, allait mourir en 1982, infirme, avengle, dans un asile de vieillards, Seul.

(1) Publié en français en 1959, chez isilimard, Cavalerle rouge reprenat l'édi-on consurée postérieure à 1929, éditée en tion ceasures posterieure a 1929, étatre en URSS en 1957 avec une préface d'flia Ehrenbourg après la réhabilitation de Babel (1954). En 1972, L'Age d'homme publiait le texte intégral de Cavalerie rouge dans une traduction de Jacques Cat-teau (repris en collection de poche «Points-Senil» R. 277).

(2) Antonina Pirojkova a reuni un volume de *Souvenirs sur Babel* 1938-1939-1940 (Vospominanie n Babele). Moscou, 1989 (eu russe).

(3) Après un excellent reportage sur France Culture, Alain Brossat (en collaboration avec Sonia Combe et Leonid Moukhine) public Ozerlag, 1937-1964. Le sprième du goulag: traces perdues, mémoires réveillées d'un camp stalinien. Un livre du souveaux consacré à Ozerlag, le «camp du souveaur consecre a Ozertag, te «camp du lac », à 1000 kilomètres au nord d'Ir-koutsk, un des multiples Bots de l'Archipel où réapparaissent les vestiges demeurés longtemps invisibles. [Autrement, série « Mémoires » » t1. 288 p., 120 F. En librairie le 3 octobre.]

# L'un était Bleu et l'autre Gris

« Bouquins » publie la somme de James McPherson sur cette guerre de Sécession fratricide qui fit de l'Union américaine une nation

LA GUERRE DE SÉCESSION de James M. McPherson.

Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Béatrice Vierne. Robert Laffont, coll. « Bouquins ». 1040 p., 130 F.

Comparée à la guerre du Viet-nam, la guerre de Sécession, ce sanglant stigmate de l'bistoire américaine, ne fait pas recette en France.

Par l'auteur de

La ville

prodiges

des

Sur la première, des rayons entiers de bibliothèque, sur la seconde, pas grand-chose. Rien en tout cas de pertinent. Grâce soit donc rendue à Robert Laffont qui publie dans la collection «Bouquins» le désor-mais classique Battle Cry of Frée-dom (Cri de guerre : liberté) de James M. McPherson.

Professeur d'histoire à l'université de Princeton, McPherson a été couvert d'éloges en 1988 lorsque son ouvrage a paru. Sixième tome de la monumentale Histoire des Etats-Unis entreprise par Oxford University Press, cet ouvrage s'ajoute aux... cinquante mille livres et brochures consacrés outre-Atlan-tique à la guerre de Sécession. C'est dire si ses mille pages relèvent du tour de force, celui d'avoir synthétisé en un seul volume, dense mais alerte, tout ce qu'il faut connaître sur la question.

L'édition française elle-même est digne de louanges, de la traduction à la préface de Philippe Raynaud en forme d'hommage au génia pré-monitoire de Tocqueville, lequel, vingt-cinq ans avant le déclenche-ment du conflit, avait perçu ce que l'opposition entre le Nord et le Sud avait d'irréductible. Rien ne manque à cette version française, ni les notes à foison – certaines ajounées à l'intention des lecteurs hexagonaux, – ni la chronologie, ni la bibliographie originales, ni l'index. A l'exception de quelques scories typographiques et d'un oubli ficheux.

nam compris. Bleus (les soldats de l'Union) et Gris (les confédérés) se livrèrent des combats sans merci dont l'explication ultime est encore sujette à discussion. A l'opposé de la thèse en vogue chez certains historiens contemporains, McPherson est d'avis que l'esclavage fut bien l'enjeu principal de ce conflit fratri-cide, même si la nécessité de mettre fin à la sécession des Etats du Sud. tint longtemps lieu, an Nord, de principale sinon d'unique justifica-tion. Comme le président Lincoln lui-même, la plupart des partisans de l'Union ne se résolurent que tar-divement à l'émancipation des Noirs. En même temps, McPherson montre bien ce que l'héritage des Pères fondateurs avait de potentiel-lement explosif. Antiesclavagistes eux-mêmes, ils avaient laisse l'esclavage gagner du terrain au delà de leurs Etats d'origine, malgré leur conviction, proclamée par la Déclaration d'indépendance de 1776, que « tous les hommes naissent έΦαυχ».

#### Une victoire indècise

Quatre-vingts ans plus tard, deux Amériques se tournaient le dos. Le Nord libéral et précapitaliste, le Sud aristocratique et cotonnier. Le livre de McPherson est d'une érudi-

succès, les Yankees allaient le vérifier en Indochine un siècle plus

McPherson récuse ainsi tout déterminisme. Il attribue plutôt la victoire de l'Union aux contingences de l'Histoire, au talent changeant des généraux en chef, presque au hasard. A trois reprises au moins, rappelle t-il, le Sud fut sur le point de l'emporter, în 1862, en 1863 et même en 1864, l'avant-der-nière année du conflit. Mais, par trois fois, le sort tourna en faveur du Nord, à peu de chose près, comme à Gettysburg la baraille la plus fameuse de cette guerre d'af-frontements indécis dont McPherson donne autant de récits minu-

Il n'est guère, aujourd'hui, à l'est du Mississippi, de perite ville qui n'ait son monument dédié à la guerre civile. Chaque fois qu'ils en ont l'occasion, les nostalgiques de la guerre de Sécession revêtent l'uniforme de Billy Yank, le nordiste, et de Johnny Reb, le sudiste, pour participer à la reconstitution d'une de ces batailles de légende. Le sang et les larmes ont séché. Cent trente ans après, ces reconstitutions rappellent à l'Amérique sa seconde révolution, celle qui, d'une union incertaine - c'est la conclusion de McPherson - a fait des Etats-Unis

#### Bertrand Le Gendre

----

is other amore. L'OLS in partie y out and that de protes ante M. Atalas Jana lee

ga in sent manifeste green to au denur de - ALTERNATA 3 and of James do M. See-The State of the S grentine declare, The sect of the state of the section Statem to volume de A Process Comments # El artacino Del Tel an reading rentrant has a M Jan en Baker de

- 200 mil - 201 . 10 fat. 4 g W. Arafat at et est mer que de présent ATUS 14 L'ORGE MAC 4 re particularition of (a certition ast. dans A Later Com Street 1873 Statt de . Seere W. Broken & Carrier Presidential to at American dun In

HERET SHE DIEG COLD

150 part 157 as his throughted C-C-20 11 ante sido - d ri'de

eret que d'aggréver the deput to comme the mi avor 'ara alors e le John Desensiderse utes Ocusdentaux et 2 th 2015 1815 200 60 8 Sich maximane, l'Otte. Paras divisee. Atal. er cere de unesse dans. Uns de Copardanse et de la rumencée par le mouse. Sonse Marras, alors et el u le soulovement des 25 rde l'interioura, man

S'es une furte opposi-Sours qu'a : Capter said Mica a la conférence li admettre une a Pan. A wida toop favorable & le prosident de FOLP Section of Standard of Section of taux personnalists des secupes qui depuis des secupes qui depuis des secupes qui depuis des secupes qui de participat de contamination de conta

B d est lout augul dest The officer on discriment is contacts internet gest inigen d'avale demediare du roi de Signal to Consideration Signature comments des grant and de l'Offi-A che lend a continue

à a contà: crace

and se humeus Adent con dernières es diligeante américa and on Genneralistics Desentante entre de la conduite de



L'ILE ENCHANTÉE tion limpide sur cette opposition dans laquelle, à rebours de l'opi-\* A lire aussi, sans la collection « les grandes betailles de l'histoire ». Gettys-burg, 1863 de Marc Rolland. Ecrit dans notre langue par un universitaire américain, cet excellent petit livre est riche, d'une leonographie qui fait défaut à leverson française de l'ouvrage de James McPherson. (Soconer Editions, 114 p. 79 F.) graphiques et d'un oubli fâcheux nion commune, il ne voit pas, mal-gré tout, la raison essentielle de la défaite de la confédération. Sans une table des cartes, - ce «Bouquin »-là est une réussite. La guerre de Sécession fit doute le Nord tira-t-il avantage de 620 000 victimes, plus que toutes sa supériorité démographique et de Editions du Seuil les autres guerres réunies auxquelles les Américains ont été mêlés, Vietson développement industriel, mais ce ne sont pas des gages absolus de